QUARANTE-CINQUIÈME ANNÉE - Nº 13455 - 4,50 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- MARDI 3 MAI 1988

#### Rendez-vous manqué pour l'OPEP

a fait échouer, le dimanche 1" mai à Vienne, une occasion historique d'élargir le cercle des pays disposés à stabiliser le mar-ché du pétrole. Sept exportateurs indépendants regroupés sous le sigle NOPEP (Non-OPEP), à savoir l'Egypte, le Mexique, le Chine, la Malaisie, l'Angole, la Colombie et Oman, avaient accepté de réduire leurs exportations de 5 % pendant deux mois à la condition que les treize pays membres de l'OPEP en fas-

Cet effort n'aurait peut-être pas suffi, mais le marché aurait pu le considérer tout de même comme significatif. Les prix, qu ont chuté d'environ 3 à 4 dollars depuis quatre mois per rapport au tarif officiel de l'OPEP de 18 dollars le baril, auraient retrouvé une certaine stabilité.

L'Arabie saoudite avait des raisons d'ordre pétrolier pour refuser, malgré les pressions exercées au plus haut niveau, notamment par l'Algérie. L'offre des NOPEP\_revenait à couper leur propre production de 180 000 barils par jour et celle de l'OPEP de 700 000. Le fardeau a été jugé inégalement réparti. Les ment accru leur part de mar-

1, 227

THE THEFT

ender si le refus de Ryad ne ducteurs s'élargir « de fai treize à vingt membres. Le poudilué dans une structure élargie où le monde arabe serait moins puissant. Les pressions exercées pour l'amener à réduire sa propre production plus que les autres, avec pour argum sa faible démographie et ses forts revenus peuvent le ka permettre, seraient plus intenses. Une logique de solidarité économique - le riche payant pour les pauvres - risquerait de mettre à mal, dans une « OPEP à vingt », l'actuelle suprémetie seoudienne, et donc le poids diplomatique et financier qu'en tire Ryad dans le monde arabe.

Les canons de la guerre iran-Irak se sont d'ailleurs fait entendre à Vienne. Nombre d'observateurs sont persuadés que, depuis la début de l'année, les Seoudiens veulent empêcher une remontée des cours qui profiterait au régime khomein ques avec Téhéren, pendant que les ministres pétroliers discu-taient en Autriche, laissait déjà entrevoir la stratégie saou-dienne. A quoi s'sjoute que l'allié américain a clairement énoncé son opposition à tout élargissement du cartel en direction de la Chine et de l'Angola, et plus vateur a été, un moment,

n'est pas certain que les sept NOPEP acceptent d'améliorer leur proposition et de poursuivre dans cette voie. Les consommateurs auraient tort de s'en réjouir trop vite. quer une nouvelle baisse des cours. Mais, à moyen terme, la baisse des prix du pétrole décourage les efforts de prospection et l'investissement dans les énergies concurrentes. La conséquence, à terme, pour l'Occident, risque de se trouver dans une dépendance accrue à l'égard du Golfe, qui regroupe les premiers puits de pétrole du monde. (Lire nos informations page 26.)



#### La campagne pour le second tour de l'élection présidentielle

### L'évolution des rapports entre le RPR et l'extrême droite trouble la majorité

M. Jean-Marie Le Pen n'a pas attendu le lendemain du second tour de l'élection présidentielle pour se poser en recours de la droite. Le dimanche 1e mai, devant ses sympathisants, le chef de file de l'extrême droite, pour qui la défaite de M. Jacques Chirac est acquise, a

La droite indéfinie

par Jean-Marie Colombani

Quelles «valeurs» tenaient le haut du pavé à Paris, le 1º mai ? Celles de la décomposition de la droite. Pendant que M. Le Pen brandissait les siennes, lors d'une manifestation aux allures mussoliniennes dans les jardins des Tuileries et alentours, le débat s'est engagé, et pas seulement à la Nation (CFDT-FEN) ou sur les grands boulevards (CGT), où les «antiracistes», voire «antifascistes», ont scandé massivement leur inquiétude. Ce débat secoue la droite classique, défaite le 24 avril, ébranlée par le «tremblement de terre» Le Pen: M. Charles Pasqua partage les «valeurs» du FN, dont d'autres, à l'UDF et au RPR se défient avec vigueur. (Lire la suite page 10.)

Lire également

- Le 1° mai du FN et les manifestations hostiles à M. Le Pen Pages 8 et 9
- Les déclarations de M. Pasqua et l'avenir de la majorité parlementaire Page 10
- La campagne électorale à gauche Page 11
- Débats : « Face à Le Pen, un projet républicain », par Jean-Pierre Chevenement Page 2

appelé à rejeter « Mitterrand le pire » sans pour autant cautionner « Chirac le mal ». Les responsables d'une majorité désormais en ébullition ont multiplié, ce week-end, les déclarations contradictoires. Un pôle de résistance au rapprochement avec le Front national paraît s'organiser

autour des centristes. MM. Michel Noir (RPR) et Claude Malhuret (PR) ont joint leurs voix à celles de MM. Pierre Méhaignerie ou Charles Millon pour expliquer que, contrairement aux déclarations de M. Charles Pasqua, les valeurs du FN ne sont pas proches des leurs.



Peur, harcèlements, rumeurs, intimidation

### Drôle de guérilla en Nouvelle-Calédonie

Le bureau politique du Calédonie, la gendarmerie avait FLNKS a rejeté, le lundi 2 mai, les offres de médiation faites par l'archevêque de taires RPR du territoire. Une certaine confusion règne sur le terrain, où les autorités civiles et militaires paraissent impuissantes à obtenir la libération des vingt-trois otages retenus sur l'île d'Ouvéa et à rétablir le calme en plusieurs points du territoire.

NOUMÉA de notre envoyée spéciale

Sur la plage de Pouébo, un vil-

VIVRE

André Comte-Sponville

"Vivre se lir avec allégresse". Robert Maggiori - Libération.

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

"Une œuvre étrangement singulière". Roger-Pol Droit,

"Une audace qui mérite d'être saluée". Globe

Traité du désespoir et de la béatitude. Tome 1: Le mythe d'Icare - 320 pages - 150 F. Tome 2: Viore - 304 pages - 150 F. Collection "Perspectives Critiques" dirigie par R. Jazzard.

lage de mille cinq cents habitants de la côte nord de la Nouvellerepéré « un campement » indépendantiste surmonté d'un emirador ». La marine nationale est intervenue contre cette « posi-tion » le samedi 30 avril, pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Sept gendarmes, selon des témoins, ont débarqué du patrouilleur la Moqueuse, dans un Zodiac, et se sont lancés à l'assaut de la pointe Saint-Mathieu. Le bâtiment les a couverts par un tir à l'arme automatique. Bilan de ce débarquement: une CB saisie...

Au lendemain de l'opération, les indépendantistes de Pouébo vaquent à leurs barrages, machettes dans les mains, écusson à l'effigie de Bob Marley sur la manche, serviette-éponge autour de la tête. Le maigre peloton de

Pouébo a dégagé la route le matin, mais les troncs de cocotiers et les parpaings ont été remis en place dès que le dernier véhicule a disparu sur la route. Les militants affirment ou'ils ne sont pas armés. D'ailleurs, ils n'ont « pas laché un coup de feu » quand les gendarmes - qui, eux, assurent avoir essuyé des tirs - ont débarqué. Un hélicoptère Alouette, disentils, a survolé le matin Ponébo et Balade, à huit kilomètres. Les gendarmes, selon eux, ont tiré de l'appareil des chevrotines et des balles à ailettes sur leur Toyota de « liaison » et les bateaux de pêche de la coopérative. Car les indépendantistes de Pouébo sont aussi

> CORINNE LESNES. (Lire la suite page 12.)

#### Fin de la crise en Belgique

Près de cinq mois après les élections, M. Martens va se succéder à lui-même à la tête d'une nouvelle coali-

PAGE 4

#### La tension en Pologne

Violents incidents à l'occasion du la mai. PAGE 6

#### Attentat de l'IRA

Trois militaires britanniques tués aux Pays-Bas. PAGE 4

#### Un évêque marchite assassiné au Liban

Le cadavre de Mer Khoreiche retrouvé dans la montagne chrétienne.

PAGE 3

### Le Monde

**ÉCONOMIE** 

■ La CEE face an tiersmonde. # L'innovation financière dans les pays en développement. La chronique de Paul Fabra: les lieux de la guerre civile.

Pages 21 à 24

#### Ketrartés rotour à la ville

La campagne et le soleil du Midi décoivent les « migrants » du troisième

PAGE 13

#### SPORTS

Automobilisme: le triomphe des McLaren à Imola. Page 25

Le sommaire complet se trouve en page 32

Idéologie, économie, succession

### Les trois crises de la Hongrie

A moins de trois semaines ouvrier hongrois depuis bientôt tion de la situation ni même sur le la conférence nationale du trente-deux ans. Et qui reste terrain de « crise ». de la conférence nationale du Parti communiste hongrois, sur lequel règne M. Janos Kadar depuis 1956, le premier ministre, M. Karoly Grosz, vient de lancer un appel à un « nouveau consensus » et à une nouvelle unité nationale ».

BUDAPEST de notre envoyée spéciale

Ici, les hauts dignitaires roulent en Mercedes noire dernier modèle et l'on appelle le comité central « la Maison Blanche ». Mais, der-

rière les murs bien gardés de cet austère bâtiment de pierre claire qui borde le Danube, c'est une lutte implacable et sourde, comme savent en produire les vrais régimes communistes, qui se livre ces temps-ci. Au centre de ces manœuvres, un vieillard, dont le bureau trône au premier étage de la «Maison Blanche»: Janos Kadar, soixante-quinze ans, secréapparemment sourd aux appels à céder la place.

En réalité, cette lutte au sommet n'est qu'une manifestation d'un mal beaucoup plus profond, vous dit-on à Budapest, qui ronge actuellement la Hongrie. Incertitude, crise, décomposition, déstabilisation... C'est à celui qui trouvera le mot le plus imagé pour décrire ce mal, dont plus personne, même en haut lieu, ne songe à nier l'existence.

Le comité central lui-même, réuni en plénum les 23 et 24 mars à moins de deux mois de la conférence nationale du parti - la première depuis 1957, - n'a pu que déplorer l'« incertitude idéologique - qui prévant sur certaines questions-clés. Une incertitude qui n'épargne pas, visiblement, les rangs du comité central, puisque, a reconnu à la télévision un membre du bureau politique, M. Janos Berecz, ses membres n'ont pas su taire général du Parti socialiste se mettre d'accord sur l'évalua-

M. Berecz, qui est précisément chargé des questions de propa-gande et d'idéologie et que l'on considère généralement comme le principal candidat à la succession de M. Kadar, préfère, lui, parler « de tension, de contradictions et de préoccupation », tandis que le numéro un rejette totalement l'idée de « crise » : de sérieux problèmes, tout au plus.

Quelques jours plus tard, le comité central publie un « projet de prise de position», document de travail pour la conférence nationale qui s'ouvre le 20 mai. Remarquable aveu de faiblesse, ce texte parle de « jugement erroné » émis par le parti sur l'évolution économique, du · mécontentement montant au sein de la population devant le piétinement du développement économique et social et la multiplication des difficultés ».

> SYLVIE KAUFFMANN. (Lire la suite page 4.)

A L'ÉTRANGER: Algérie, 3 DA; Neroc, 4,50 dir.; Tunisle, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autriche, 18 sch.; Belgique, 30 fr.; Canada, 1,75 \$; Côte-d'Ivoire, 315 F CFA; Danemark, 10 kr.; Espagne, 155 pec.; G.-B., 80 p.; Gabre, 150 dr.; Intende, 90 p.; Italia, 1 700 L.; Libya, 0,400 DL; Libertbourg, 30 f.; Norvège, 12 kr.; Paye-Bas, 2,25 fl.; Pornigal, 130 asc.; Sánágal, 335 F CFA; Suide, 12,50 cc.; Suides, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (West Coast), 1,75 \$.

#### DÉMOCRATIE

### Face à Le Pen, un projet républicain

tous ceux qui n'aiment pas voir leur peuple défiguré et

Il va désormais empoisonner la vie politique française pendant longtemps. Dans une période de crise prolongée, sa capacité d'expansion ne comporte pas de limite définie à l'avance. Lestant lourdement le RPR, il exerce déjà sur lui un chantage d'où peuvent résulter toutes les dérives. Divisées aujourd'hui, les droites pourraient demain entraîner de une révulsante régression de la démocratie.

Pour relever le défi, il faut d'abord le comprendre :

- Le Pen n'est certes pas entièrement réductible au chômage. Là est pourtant son humus. Que n'a-t-on assez daubé sur cette vieille idée reçue que la France, faite comme elle l'est, ne supporterait jamais un million de chômeurs! A présent qu'elle en supporte trois, on voit le

Mais comment se fait-il qu'en Alsace, là où le chômage est le plus faible (7 % à 8 % de la population active), Le Pen frôle les 22 %?

Certes, le vote Le Pen est aussi le symptôme d'une crise proprement française. Il traduit le sentiment d'un déclin relatif, malheureusement trop réel. La comparaison avec l'Allemagne est de moins en moins en notre faveur. Surtout, la France, pays suprêmement politique, qui ne s'est jamais soutenue que par une idée plus grande qu'elle, est en panne de mythologie et même de projet : le gaullisme puis l'union de la gauche ont épuisé leur force propulsive. L'Europe paraît moins à la France un grand dessein qu'une fatalité menaçante, où elle perdra son grand atout historique : la capacité d'impulsion et de synergie d'un Etat organisé, en conservant le handicap culturel qui en est la contrepartie : celui d'une société civile en panne, dès lors qu'elle est en manque de politique. La France est ainsi faite qu'elle attend beaucoup de ses dirigeants. La conversion de Chirac au reaganisme et à un européisme même de façade laisse toute la France traditionnelle en déshérence. Le nationalisme est toujours une nant à ce qu'elle soit, dans les marches de l'Est, plus profonde?

- En troisième lieu, le vote Le Pen traduit une aspiration à l'ordre et à la sécurité dans un monde de plus en plus incertain et incompré-

Dans une économie qu'un pesant système de • contraîntes extérieures » a enfermée dans une déflation de longue durée, la xénophobie rampante dans les masses est l'envers de la xénophilie des élites, je veux dire cette soumission aveugle au mouvement de multinationalisation du capital que déguise — si mal d'ailleurs - l'idéologie de la mode ». La « préférence nationale » chère à Le Pen - doux euphémisme pour flatter le racisme - et le libéralisme, autre euphémisme pour désigner la préférence pour les privi-

à droite.

à gauche,

en avant.

marche!

Demi-tour la psychologie

POLITIQUE

Autres Nouveautés: LA PHYTOTHERAPIE, par

Maurice Rubin, nº 2404 . LA MORT, par Louis-

Vincent Thomas, nº 236 . LE RUGBY, par Chris-

tian Pociello, nº 952 . LES CENTRALES

NUCLEAIRES, par Colette Lewiner, nº 1037.

demi-tour Il y a deux façons de considérer la

Par M.-L. Rouquette.

politique: comme une invention on

comme un destin. Selon la première,

les sociétés sont maîtresses de leur

devenir; pour la seconde, la marche

de l'histoire n'est que l'effet de

nécessités acquises. La psychologie

politique peut nourrir sinon fonder

une analyse concrète des systèmes

de gouvernement et des pratiques de

pouvoir. "Que sais-je?" n°2401. 28 F.

par JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT (\*) lèges, sont l'envers et l'endroit d'une

Un profond fossé s'est ainsi creusé entre les élites plus ou moins · libéral-libertaires » et les couches populaires, en proie au chômage et à la précarité, entre le jargon techno-cratique et le vécu quotidien de millions de gens. Un électeur de Belfort m'écrit aujourd'hui : - Rassurezvous : J'ai voté Le Pen ainsi que toute ma famille pour alerter le futur gouvernement du malaise qui règne en France... Ne vous faites pas de souci pour le prochain tour -. L'immigré n'est bien souvent que le bonc émissaire d'un malaise plus profond. Il permet aux exclus, toujours plus nombreux, d'exclure à

#### Trois causes trois réponses

1) Tout d'abord faire reculer le

On ne rendra pas confiance en la démocratie si on laisse s'accumuler dans des réserves d'Indiens des millions de jeunes « entre deux stages ». Il faut désengorger le système vers l'aval. Il n'y aucune raison que la France soit le seul pays de l'OCDE à ne pas créer d'emplois. Simplement il faut cesser de traiter le chômage comme le résidu inévitable d'autres politiques : lutte contre l'inflation, désense du franc, etc. La lutte contre le chômage est aujourd'hui l'objectif premier d'une politique de progrès. Nous savons que seule une croissance plus forte peut permettre à la fois de reconquérir l'emploi, de sauvegarder notre système de protection sociale et de rattraper notre retard d'investissement.

A cette nécessité répond l'exigence d'une initiative européenne de croissance. L'Europe, pour avancer dans la bonne direction - des politiques communes, un espace structuré et protégé, un taux de croissance plus élevé - a besoin de l'impulsio d'une France forte et sûre d'elle-

dre la France aux Français : ce qu'elle est, d'où elle vient, vers quoi elle tend. La revalorisation de l'Histoire et la réintroduction dans les programmes scolaires de l'éducation civique par les gouvernements de la gauche n'ont jamais eu à mes yeux d'autre objectif : réinventer le citoyen, refonder, à la veille du bicentenaire de 1789, une République moderne, redonner à la France le sens de son destin, c'est-à-dire de l'universel. L'erreur serait de penser l'Europe comme un substitut possible à la France, alors qu'elle ne peut en être, comme pour les autres nations, que l'accomplissement. Pour construire une Europe euronante, ayant d'abord retrouvé confiance en elle-même.

(\*) Député (PS), maire de Belfort.

De même, n'y a-t-il pas d'autre perspective juste que l'intégration dans la France des garçons et des filles nés de l'immigration, à égalité de droits et de devoirs.

Ce serait donc une grande niaiserie pour la gauche que d'abandonner à Le Pen les symboles de patrio-tisme républicain : la Marseillaise - le drapeau tricolore - qu'il a encore moins de raison de s'approprier que Jeanne d'Arc, la pauvre! qui avait certes d'étranges compa-gnons, mais n'avait pas mérité celui-

Rendre confiance en la France c'est saire le pari de la démocratie.

3) Un gouvernement de progrès doit enfin savoir affirmer l'autorité

de l'Etat républicain. Comme toujours dans les périodes de crise se fait sentir le besoin d'une ferme direction. Ce que Roosevelt et Churchill jadis symbolisèrent, la France l'attend aujourd'hui de François Mitterrand. Lui seul peut incarner cette capacité de relever les défis d'une période difficile en faisant prévaloir, en tous domaines, à la fois la justice sociale et une vraie préférence pour le long terme.

Face à l'idéologie de la mode et de l'instantanéité qui est la forme moderne du règne de l'argent, il s'agit d'opérer une vraie révolution

- en réhabilitant les valeurs de la longue durée : mémoire, effort, patience, volonté;

en revalorisant l'enseignement qui, parce qu'il vise à la transmission du patrimoine des connaissances et valeurs, est systématiquemen déconsidéré dans les sociétés médiatiques » productrices de

- et, bien sûr, en donnant une vraie priorité à l'investissement.

Notre pays a surtout besoin de repères et de cadres de référence

#### L'affaissement des valeurs

L'affaissement des valeurs morales traditionnelles et l'étiole-2) La deuxième réponse condiiux sociaux diii stric turaient la vie collective commandent une double démarche : une impulsion venue d'en haut et une dynamique venant d'en bas, l'une nourrissant l'autre. Le principal risque pour les forces de progrès serait de « bricoler » quelques gadgets politiques et, sous prétexte de « nondirectivité », de ne pas poser claire-ment d'emblée l'équation de la réus-site : l'Etat républicain a le devoir d'intervenir pour assurer la justice sociale, pour garantir les libertés, et donc l'ordre républicain, pour aider concrètement à résoudre les problèmes de la vie quotidienne des gens : réhabilitation des quartiers dégradés, priorité au logement social, solide formation de base, remise à niveau et qualification des laissés-pour-compte - contrats de services avec les collectivités locales pour les aider à revitaliser le tissu social et associatif - revenu minimum d'insertion, - développement des emplois sociaux et, bien sûr, condition de tout le reste, remuscu lation de l'appareil productif.

Cela n'ira pas sans un meilleur partage de l'effort qu'il faudra

savoir imposer aux privilégiés. Bien sûr, il faudra du temps. Mais ce qui ne sera pas engagé vite risque ensuite de ne plus pouvoir l'être. Un gouvernement vraiment républicain ne saurait se contenter d'invocations rituelles aux valeurs de la République. Pour les faire passer dans sa politique, il doit être capable d'aller aussi à la rencontre des aspirations légitimes de ceux qui, traditionnelleent, ne se reconnaissent pas dans la gauche ou qui ont de la peine à se reconnaître dans le « discours de la

Un gouvernement de progrès doit mettre en œuvre en tous domaines des politiques qui répondent à la fois aux intérêts de la masse et à l'intérêt national. C'est cela, à mes yeux, le socialisme de gouvernement.

La République, encore une fois j'en suis sûr, - tiomphera de ses adversaires et relèvera le défi que Le Pen lui jette à la face.

Je n'ai rien dit du Parti socialiste mais il est concerné au premier chef. Son rôle, sur le terrain, sera capital pour parier aux gens, pour organiser la résistance à Le Pen, pour redon-ner an tissu social une « tenue » et pour faire reculer le spectre de la barbarie au quotidien.

Ce combat commence dès anjourd'hui. En votant massivement pour François Mitterrand, en sancsante dynamique républicaine. Sachons en saisir la chance et la

#### **FORMATION**

### Le pari des trois écoles

E «plus de formation», le « plus de qualification » pour tous les jeunes Français promis par les deux candidats à l'Elysée - et par les « disparus » - sont-ils les signes d'un puissant consensus politique sur l'éducation, de même force que celui sur la construction européenne? Ouvre-t-il donc, après tant d'épuisantes guerres scolaires à la francaise, une possibilité d'action au gouvernement de demain?

Les textes · gaullo-chiraquien » et «socialo-mitterrandiste» ne disent mot de l'enseignement privé subventionné par l'Etat. Ce consensus du silence convient, semble-t-il, aux défenseurs des établissements catholiques. Quant ils ne sont pas satisfaits, ils savent le dire haut et fort : avec deux millions de manifestants en 1984. Le court échange sur l'école privée lors du débat télévisé du 28 avril a confirmé qu'il s'agissait, pour les deux candidats, d'un problème enterré!

Ce discours muet sur la « seconde école » est « enrichi » d'affirmations apparemment convergentes sur l'importance de l'apprentissage et, plus largement, sur le rôle de l'entreprise dans la formation professionnelle. Voici la formulation socialiste ( - Propositions pour la France »):

· L'existence de filières techniques, au sein du système éducatif et sans beaucoup de liens avec le monde de l'entreprise, constitue une specificité française. En Allemagne prévaut une autre approche, elle conduit à mettre très tôt en relation les jeunes et l'entreprise, et 53% des élèves suivent une formation alternée en entreprise. (...) C'est une pédagogie qui associe deux partenaires complémentaires. »

Ce manifeste en appelle à des changements profonds de la mentalité des enseignants à l'égard des entreprises et « des acteurs de l'entreprise qui devront accepter de mieux prendre en charge leur profession ».

Nous voilà loin du - grand service public unifié et laigue de l'enseignement . réclamé naguère par les socialistes... Ceux-ci accepteraient-ils aujourd'hui un système éducatif à trois écoles, la troisième étant l'entreprise ? Y aurait-il, enfin, un consensus sur la légitimité éducative de l'entreprise ? Pas encore.

La relative longueur et la qualité de l'argumentation du texte socialiste ont le sens d'un appel à l'égard du camp laïque qui s'est à nouveau fortement manifesté pour s'opposer - sans succès - à la récente loi sur l'extension de l'apprentissage,

La brièveté, à ce propos, du texte des gaullistes - • il faut continuer à promouvoir l'apprentissage - a peut-être le même objectif d'apaisement à l'égard de leur important électorat «enseignement public ».

#### Entreprises : engagement limité

Quels peuvent être les effets de ces prudentes audaces dans ce contexte de « bond en avant » de que nous annoncent les deux can-didats ? la formation de tous les jeunes

Le premier constat, et il peut surprendre, est qu'il n'y a aucun signe d'appétit de conquête de la part de ces « nouveaux invités » du système éducatif. Les grandes entreprises modernes faisant un large appel aux technologies de pointe manquent d'un nouveau type d'ouvrier professionnel très qualifié. Et c'est pour en former qu'elles reviennent à l'apprentis-sage. Mais, interrogées, elles affir-ment n'avoir nullement l'intention de former, comme les firmes allemandes, des centaines de milliers de jeunes. Tout au plus quelques milliers.

Si elles critiquent depuis des années les préparations scolaires aux métiers, les firmes françaises ne sont pas prêtes à renoncer à par BERTRAND GIROD DE L'AIN (\*) petit nombre d'entre elles dans ce domaine est très limité. Il s'agit, en quelque sorte, d'un apprentissage de luxe.

La « seconde école », c'est-àdire les établissements privés sub-ventionnés par l'Etat paraît très prudente en ce qui concerne sa participation à l'expansion massive des effectifs scolaires. Elle accorde la priorité à la qualité de l'éducation qu'elle offre, au maintien de classes à effectifs réduits.

Les objectifs pour la formation des jeunes des deux candidats ainsi que des organisations qui les soutiennent sont considérables: notamment 400 000 lycéens supplémentaires. Même réduits à des dimensions un peu plus réalistes, ils seront très difficiles à atteindre, surtout qualitativement. Par exemple, pour accroître massivement le nombre des bacheliers, il est prévu par les experts :

- d'interdire la sortie du collège en fin de classe de cinquième vers le pré-apprentissage.

- de prolonger jusqu'au baccalauréat professionnel la scolarité des élèves qui quittent actuellement l'école avec un diplôme de l'enseignement technique court. .

#### Scénario catastrophe

Cela réclame un véritable saut de l'innovation pédagogique, une nouvelle capacité de faire réussir les études longues à des élèves qui en étaient jusqu'à présent jugés incapables. Mais qui va-t-on mobiliser nour ce combat de la qualification?

Les choix des deux camps sont assez semblables :

- le manifeste socialiste prévoit, pour atteindre les « 80 % de la classe d'âge niveau bac », « l'ouverture de 400 lycées en quinze ans, soit en moyenne un (\*) Professeur à l'université Parispar an et par académie ». L'expansion des effectifs est donc en totalité « réservée » à l'enseignement public.

- les textes électoraux de l'actuelle majorité restent, à ce propos, dans le vague. Le « Plan pour l'avenir de l'éducation nationaie » présenté par René Monory en décembre 1987 l'est moins. La forte expansion des effectifs n'est attribuée - qu'aux différents types d'établissement scolaire. Une simulation du service de prospective de l'éducation nationale prévoit la stabilité des effectifs de l'enseignement privé, et élimine l'apprentissage de son scénario.

Pour des motifs en partie semblables, en partie différents, les deux candidats et leurs formations politiques, à propos de ce sujet sensible, convergent vers un objectif non formulé. L'expansion massive des effectifs scolaires pour gagner le « pari de l'intelligence - sera uniquement assumée par l'enseignement public. Il ne serait rien exigé (thèse de la droite) ou attendu (celle de la gauche) des deux autres écoles.

Mission exaltante pour l'école publique? Risquons une « prévision catastrophe ». Submergé par ces effectifs supplémentaires, l'enseignement public va être en manque constant d'enseignants et de classes. La qualité pédagogique va se détériorer, les taux d'échecs s'accroître, ce qui augmentera encore le besoin en enseignants. L'insatisfaction des parents et des élèves ne pourra qu'augmenter. Les enseignants du public seront places en position d'accusés. Et, « naturellement », les queues s'allongeront aux portes des établissements privés et des centres d'apprentissage

Il faut que ce scénario ne seréalise pas. La condition : la mobilisation des trois écoles par les deux candidats afin de réussir le pari de la formation pour tous.

### Le Monde

7, RUE DES ITALIENS,

75427 PARIS CEDEX 09

Edité par la SARL le Monde

André Foutaine, directeur de la publication

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944. Canital social: 620 000 F

Principaux susociés de la seciété : Société civile - Les Rédacteurs du Monde -Société anonyme des lecteurs du *Monde*, Le Monde-Entreprises,

MM. André Fontaine, gére et Hubert Beuve-Méry, Jond Admirástrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef: Claude Sales.

Tél. : (1) 42-47-97-27

Téley MONDOAR 650572 5

Télécopieur : (1) 45-23-06-81

PUBLICITE 5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Talex MONDPUB 206 136 F

TÉLÉMATIQUE

Composez 38-15 - Tapez LEMONDE

de • Monde • 7, c. des Italiene PARIS-EX•

duction laterdite de tous articles, sauf accord avec l'administr

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

. . . .

100 20

**ABONNEMENTS** BP 50709 75422 PARIS CEDEX 09 Tél: (1) 42-47-98-72 SUISSE BENELUK 354 F 504 F 687 F 672 F 762 F 972 F 1 337 F 954 F 1 489 F 1 404 F 1952 F 1 380 F 1 800 F

ÉTRANGER : par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYER CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définités ou provisoires : nos abonnés sont invités à for-muler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspon

| BULLETIIN L              | ABOL     | VIVEIVIE | NT      |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| Durée choisie : 3 mois 🔲 | 6 mois 🔲 | 9 mois 🔲 | 1 an [] |
| Nom:                     | Préno    |          |         |
|                          |          |          |         |

l'avantage de la gratuité des diplômés «livrés» par l'éducation COLLECTION "QUE SAIS-JE?" nationale. Elles savent qu'une tionnant Chirac, le peuple français pent enclencher le 8 mai une puisgrande entreprise allemande débourse environ 20000 francs par an par apprenti. C'est pour-7.00 TO 10.00 TO 10.0 Veuillez avoir l'obligames d'écrire tous les nones propres en capitales d'impris quoi le nonvel investissement d'un



### CRMATION

### uri des trois écoles

E op rest part to

minds dense - care Million of the lates in the per l'étant parent cete d i Frent Maint mast property is in special to 

belle good to bertining on a coni de dest saidely a the the deposit of the san Sinte will fire to being be . the Marine religion of dra diators or Miller und fein friest Affenteiten. AT A STATE OF THE this destroys represent to the proof described decision mire for beckeners ..

Maringon is morter do un. Me de alleran de campostria ----

the first ten adjusted to

principles to be become and the grain specificant authorities HE MAN KEND AND AND SOME

#### Marie Citarinate

COM the banks are referrable to the THE WATER PARTY the of the Parker Bindin binguis + des tut ist in name & primary made matres Mai in criss

مواريس الخرم بغر بشهيع

Le Monde

- 3 . 2 . -

"St 1" 2. "

Francisco ...

14 F 17 RE 15

THE PARTY

1986 F ....

Etranger

LIBAN: enlevé il y a une semaine

### Un évêque maronite a été assassiné dans la montagne chrétienne

BEYROUTH

de notre envoyée spéciale

Pour la première fois depuis le début de la guerre civile au Liban en 1975, un dignitaire religieux de l'église maronite a été assassiné au cœur de la montagne chrétienne de Kesrouan, au nord de Beyrouth. Enlevé de son domicile de Ghadir, dans la nuit du samedi 23 avril, Mgr Albert Khoreiche a été retrouvé dimanche 1ª mai, le corps criblé de balles et portant de nombreuses blessures an visage, à Chnanir, non koin de chez hii.

Depuis une semaine, aucun véritable indice n'était venu éclaireir cette affaire sur laquelle la police et le patriareat maronite gardaient un silence prudent. Vendredi, la voiture du prélat avait été retrouvée entre Broummana et Baabdate, dans une zone contrôlée par les fidèles du pré-sident Gemayel. Mais elle y avait été, semble-t-il, déposée cinq jours après la disparition du prélat, et sucun élément susceptible de faire avancer l'enquête n'y était décou-vert. Ce sont des chasseurs qui, attirés par l'odeur dégagée par le cadavre en décomposition d'Albert Khoreiche, ont, dimanche en fin d'après midi, prévenu la police et le patriarcat. Selon les premiers élé-ments de l'enquête, le décès remon-

Cette affaire grave, compte tenu de la personnalité de la victime cinquante-trois ans, professeur de droit international à l'université du Saint-Esprit, juge au tribunal reli-gieux et neven du cardinal Antonios Boutros Khoreiche, ancien patriar-che maronite rempiace, en 1986, par Mgr Nasrallah Sfeir - va sans donte alourdir encore un peu plus le climat très tendu qui règne dans le pays chrétien. Mgr sfeir, qui n'a pas encore réagi, a convoqué, lundi, une réunion des maronites à Bkerké, siège du patriarcat.

A quelques mois de l'élection pré-sidentielle libanaise, prévue norma-lement entre le 23 juillet et le 23 septembre, où un maronite doit succéder an président Gemayel, les divisions n'ont peut-être jamais été aussi grandes au sein de cette communanté, la plus nombreuse des communantés chrétiennes du Liban, et qui assure de facto le leadership chrétien. S'il est encore trop tôt pour émettre des hypothèses, il ne fait pas mutuelles vont se multiplier. Cela d'antant plus que les trente balles dont était criblé le corps du prélat et les tortures qu'il a sans doute subies

Pour s'en tenir aux faits, l'enlèvement et l'assassinat du prélat ont eu lien dans une zone contrôlée par la milice chrétienne des forces libanaises, vors qui les regards se tour-nent déjà. A cela il y a plusieurs raisons, dont la principale est sans doute la grande médiocrité des rapports entre le patriarcat maronite et les Forces libanaises (FL).

Le patriarche Sfeir qui, sous l'impulsion du Saint-Siège, tente de s'affirmer avec plus de vigueur sur la scène politique, en prêchant notamment en faveur d'un accord fondé sur la réconciliation islamochrétienne, ne s'est jamais privé de dénoncer publiquement le comportement des forces libanaises. Le patriarche avait notamment condamné avec vigueur l'exécution par les FL de deux milicie de complicité avec M. Elie Hobeika ancien chef de la milice, détrôné par M. Samir Geagea après de très sanglants combats en janvier 1986, au lendemain de la signature de l'accord inter-milice de Damas qu'avait entériné pour le camp chré-tien M. Hobeika.

Une rencontre a en lieu il y a une dizaine de jours entre le patriarche et M. Geagea, mais il ne semble pas qu'elle ait donné beaucoup de résultats. Les forces libansises ne voient pes d'un très bon œil les - ambitions *politiques »* du petriarcat meronite, dont l'influence sur la scène libanaise et au sein de cette commu nauté no peut être négligée. De là toutefois à assassiner un prélat, il y a un pas que rien pour l'instant ne per-met de franchir.

#### Les FL sur la sellette

Les FL sont aussi sur la sellette dans la mesure où leur nervosité, à la veille d'une échéance important les a conduites, ces dernières semaines, à procéder à une nouvelle vague d'arrestations et à des liquidations sous le prétexte de complicité avec M. Hobeika. Le scénario dont tont le pays chrétien parle n'affirmet-il pas qu'une nouvelle infiltration du chef destitué des FL, soutenu aujourd'hui par Damas, pourrait ser-vir de détonateur à une intervention l'armée chargée en l'occurrence de mettre au pas la milice considérée dans son rôle actuel comme un obstacle à toute solution politique qui ne peut passer que par un accord

Les incidents se multiplient d'ailleurs entre l'armée et la milice chrétienne, chacune accusant l'autre paraissent exclure l'hypothèse un d'être responsable de l'escalade.

**EGYPTE**: la baisse du niveau du lac Nasser

#### M. Moubarak prédit un éventuel rationnement de l'électricité

Le Caire (AFP). – Le président M. Moubarak a cité à titre d'exem-Hosni Moubarak a confirmé, diman-ple la farine, dont la subvention che, dans un discours prononcé au Caire à l'occasion du 1ª mai, que des régions d'Egypte pourraient être privées de courant électrique si le ivean de retenue du lac Nasser, derrière le haut barrage d'Assouan (Haute-Egypte), tombait en juin à moins de 147 mètres. L'énergie produite par les turbines de ce barrage, construit avec le concours de l'Union soviétique, assure entre 20 % et 25 % des besoins du pays.

M. Moubarak a indiqué que l'amenuisement du débit du Nil depuis plusieurs années, phénomène imprévisible selon lui, affecterait, cet été, s'il se pour suivait, aussi bien le potentiel électrique – et par le fait même la production indus-trielle – que l'agriculture.

« Nous pourrions recourir alors au rationnement et à la modification de la répartition du courant. Nous pourrions même être amenés à priver de courant des régions et des villages. Nous n'aurions plus d'autre solution », a-t-il dit.

Après avoir affirmé que les pouvoirs publics avaient pris toutes les mesures pour pallier le manque d'eau et d'électricité, le président Monbarak en a appelé au civisme de la population pour qu'elle s'abs-tienne de gaspiller l'eau et le courant, dont les prix sont subven-

Le président a appelé les Egyp-tiens à changer leurs habitudes de consommation en général et alimentaires en particulier, soulignant, chiffres à l'appui, que ceux-ci avaient, entre autres, les plus hauts taux de consommation de sucre et

de farine au monde. Il a souligné à cet égard que la boulimie des Egyptiens grevait le budget de l'Etat, des produits tels que le sucre, la farine, l'huile végé-tale et le thé étant subventionnés.

ple la farine, dont la subvention coûte annuellement à l'Etat, selon lui, 1,7 milliard de livres égyptiennes (1 dollar = 2,27 livres).

S'agissant du pétrole, il a précisé que si la totalité de la production était exportée, elle rapporterait 4,2 milliards de dollars. Or, a-t-il dit, nous consommons l'équivalent de 3,1 milliards de dollars (aux prix internationaux), que nous payons environ 800 millions de dollars seu-lement. Cela équivaut à une subven-tion de fait d'environ 2,3 milliards de dollars », a-t-il dit.

Le président égyptien a enfin mis en garde contre l'accroissement « effrayant » de la population an rythme, selon les experts, de près d'un million d'âmes tous les neuf mois Cette augmentation, a-t-il souligné, outre les charges supplér taires qu'elle entraîne pour l'Etat, nécessite tous les ans la création de 400 000 à 500 000 emplois.

e Reprise des accrochages

Deux Palestiniens du camp de Chatile ont été tués et quinze autres blessés, dimanche 1º mai, dans des combats qui ont opposé, pour le second jour, les combattants du Fath, principale composante de l'OLP, aux dissidents pro-syriens de ce mouvement. Samedi soir, quatre habitanta de Chatile avaient été bleasés lors d'échanges de tirs entre les dissidents du colonel Abou Moussa et les partisans de M. Yasser Arafat. De sources palestiniennes concordantes, on attribue un « caractère individuel » à ces accrochages, qui interviennent une semaine après les retrouvailles syro-palestiniennes, consacrées par le rencontre au sommet, le 25 avril, à Damas, entre le chef de l'OLP et le président syrien Hafez El-Assad. -

moment avancée d'un crime d'ori- Dans la mesure où le général Aoun, commandant en chef de l'armée, fait figure de candidat potentiel, les Forces libanaises l'accusent de vouloir offrir aux Syriens leur liquida-tion en échange de l'appui de Damas à sa candidature. Une accusation que réfute avec vigneur le général Aoun, qui souligne que « l'armée représente la nation dans toutes ses composantes et que les Forces libanaises ne peuvent se substituer à l'autorité légale ».

Le fait que la voiture du digni taire religieux a été retrouvée dans une zone sous contrôle des fidèles de M. Gemayel a aussi été interprété par certains comme une tentative de diversion, les rapports entre le prési-dent et les Forces libanaises étant empreints d'une grande méfiance réciproque, même si la conjoncture actuelle les amène à une certaine collaboration pour faire front aux

#### FRANÇOISE CHIPAUX.

 Décès d'un député chrétien.
 Un député chrétien libenais, Salim Maalouf, est décédé mercredi 27 avril, portant à 22 le nombre de sièges vacants au Parlement, qui compte normalement 99 députés. Salim Maalouf était député de la ville de Zahlé, dans la plaine orientale de la Békaa (sous contrôle syrien) depuis 1972, data des demières élections législatives au Liben. Il est décédé à l'âge de soixante-quinze ans des suites d'une longue maladle. Depuis le début de la guerre du Liban en 1975, les députés, qui doivent élire un nouveau président de la République en septembre, ont recon-duit leur mandat, initialement de quatre ans, pour des périodes de deux à trois ans. Le 1= décembre 1987, le Parlement a prorogé son mandat jusqu'en 1990. — (AFP.) ISRAEL: les troubles dans les territoires occupés

### La bataille du drapeau

JÉRUSALEM

de notre correspondant

La scène tenaît de la tragicomédie, entre le drame et le ridi-cule. Au pied de la mosquée du village de Yatta, une vingtaine de soldats, casqués et armés, avaient rassemblé, pour interronatoire, avec force cris et menaces, une bonne partie de la population adulte du lieu. Motif de la manceuvre ? Tout en haut du minaret, au bout d'une baguette, pendait un misérable morceau de chiffon, ornement de fortune, à peine visible, décoloré par le vent et la pluie, mais ô combien symbolique puisqu'y figuralent les couleurs du drapeau palestinien. C'était il y a quelques

semaines. Yatta, une bourgade désolée, dans la banlieue de Hébron, dans le sud de la Cisiordanie, ne doit pas compter plus d'un milier d'habitants, ni sans doute peser d'un grand poids dans le déroulement du « soulèvement ». Mais peu importe, on se battait pour un symbole, un principe, quelques centimètres carrés de tissu qui résumaient la « cause » des uns et la peur des autres. Yatta avait son emblème, et il ne serait pas dit que l'armée israélienne allait le tolérer.

Rien n'a changé. On se bat toujours pour le d'apeau. Cas dix darniers jours, les scènes du type de celle de Yatta se sont multipliées, preuve que le soulèvement n'est pas fini, comme si les Palestiniens des territoires occupés voulaient, en « hissant les couleurs », démentir une « défaite » que les autorités proclament quotidiennement. La semaine passée, à plusieurs reprises, des villageois ont affronté l'armée à coups de forsque les soldats se sont présentés pour décrocher les drapeaux palestiniens. Bilan : au deux morts et plusieurs lessés per balles.

Dimanche 1" mai, même scénario : une unité est décêchée dans le village de Fakua, près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, afin d'arracher les dangereux emblèmes. Jets de pierres, tirs; un Palestinien a été tué. Cette fois l'état-major a estimé que la commandant de la patrouille avait ouvert le feu de ses fonctions. Au total, en Cisjordanie et à Gaza, les incidents de la journée ont fait un mort et plus de dix blessés, dont un enfant de dix ans grièvement

#### « Le soulèvement continue »

Au-delà de l'aspect symbolique

de la bataille du drapeau, ces affrontements témoignent au moins d'une chose : après bientôt cinq mois, le soulèvement, quoi qu'en dise le gouvernement, ne s'est pes épuisé. En dépit d'une répression massive, d'une atten-tion des médias beaucoup plus relâchée et d'une lassitude que les Palestiniens ne cachent pas, il se trouve toujours des dizaines, voire des centaines de jeunes gens, et de moins jeunes, pour descendre dans la rue et affronte l'armée - qu'il s'agisse de Jihad, de défendre le drapeau ou d'empêcher des arrestations. Les batailles rangées de ces derniers jours, ponctuelles, sporadiques, isolées même, auraient paru impensables il y a encore un an.

Certes, les manifestations sont plus rares qu'il y a quelques mois ; les territoires ont été rou-

a-t-elle ajouté, à « un renforcement

de l'intervention militaire améri-caine » dans le Golfe et « à la crés-

tion de deux zones dans le Golfa, l'une dépourvue de sécurité pour

des Palestiniens occupant un emploi en Israël sont de plus en plus nombreux à reprendre le chemin du travail. Le chef d'étatmajor, le général Dan Shomron, en conclusit dimanche que « la population des territoires a fini par comprendre que les émeutes ne la

verts à la circulation, et la plupart

mèneraient à rien ». Telle est bien la ligne suivie depuis le début par le gouvernement, le message explicite qu'il entend signifier par la répression : l'Etat ne négociera jamais sous la pression de la vio-Appréciation erronée, répondent les Palestiniens interrog

par la presse, et qui ont beau jeu de faire valoir qu'il n'y avait guère plus de perspectives de négoci tion « avant » le soulèvement. Le mouvement va contiquer, disentils, parce qu'il est impensable de s'arrêter tant qu'on n'aura pas au moins l'impression d'avoir obtenu quelque chose. La référence la plus couramment évoquée est celle de la grève de 1936, qui dura plus de six mois....

Citée à la « une » du Jerusalem Post, la semaine dernière, « une importante source militaire s déclarait : « Le soulèvement continue ; en dépit de l'énorme les habitants des territoires, en dépit d'une vague d'arrestations 8 000 personnes ont été arrêtées depuis décembre et quelque 4 500 sont encore en prison), en décit d'un nombre de tués qui dépassa les 165 (et augmente chaque semaine), les Palestiniens estiment toujours que le soulèvement est en marche. Et ce qui perception qu'ils ont du soulève-

ALAIN FRACHON.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Arabie saoudite

#### Ryad refuse l'inspection de ses missiles chinois

Le ministre saoudien de la défense, le prince Sultan Ben Abdel Aziz, a déclaré que l'Arabie secudite avait rejeté une demande des Etats-Unis pour «inspecter» les missiles de s'assurer que ces engins n'étaient pas dotés de charges nucléaires ou

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire libanais Al-Sayyad, le prince Sultan a précisé : « Les Américains nous ont informé de leur désir d'inspecter ces missiles pour s'assurer qu'ils ne sont pas dotés de charges nucléaires ou chimiques. Nous leur avons répondu qu'ils ne seront jamais autorisés à le faire. »

Le ministre saoudien a encore indiqué que les missiles chinois, de type CSS-2, avaient été livrés et montés sur leurs sites dequis deux ans. Il a ajouté que son pays possédait depuis plusieurs années d'autres types de missiles, mais dont la portée est inférieure aux engins chinois. Ceux-ci ont une portée de 3 000 kilomètres et peuvent être équipés de charges nucléaires, mais Ryad a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas nucléaires. - (AFP.)

#### **EN BREF**

 AUSTRALIE : Elisabeth II a inauguré l'Exposition mondiale de Brisbane. — L'Exposition mondiale 1988, intitulée « Les loisirs à l'âge de la technologie », a été inaugurée, samedi 30 avril, à Brisbane, par la reme Elisabeth II. Cette exposition, organisée à l'occasion du bicentenaire de l'Australie, sera ouverte pendant six mois. Pendant que se déroulaient les cérémonies, deux mille Aborigènes ont défilé dans les rues en réclament le respect de leurs droits. — (AFP.)

• INDE : Seize morts au Pendlab. - Plusieurs affrontements armés ont fait seize morts su Pendjab, dont cinq séparatistes sikhs, a annoncé, dimenche 1" mai, la police de Chandigarh. Le premier ministre, M. Rajiv Gandhi, a déclaré à propos de ces nouveaux affrontements qu'il « n'y avait pas lieu de paniquer » et que l'état d'urgence ne s'imposait ment. Seule une « poignée » de séparatistes sikhs sont les auteurs des troubles, a-t-il dit. - (AFP, Reu-

• MEXIQUE : Saisie de 7 tonnes de marijuana. -- 7 tonnes de marijuana, d'une valeur de 60 millions de dollars environ, ont été

#### La tension dans le Golfe

de nouvel incident.

#### L'Iran met en garde Washington contre un « nouveau Vietnam »

dimanche 1" mai, son opposition formelle au projet de Washington d'une extension de la protection militaire américaine aux navires non belligé-rants dans le Golfe, Evoquant les déclarations faites à ce propos par M. Frank Carlucci, le secrétaire amém. Frank Carlucc, le secretaire amé-ricain à la défense (le Monde daté 2 mai), le président du Parlement, M. Rafsandjani, a accusé les diri-geants américains de « vouloir entrafner les Etats-Unis vers un nouve Vietnam » et a menacé d'étendre le conflit « en dehors du Golfe » en cas

Téhéran. – L'Iran a marqué,

Le projet américain, selon M. Rafsandjani, « vise à lier les mains de la République islamique, en laissant toute liberté d'action à l'Irak ». La radio iranienne, dans son commen-taire, a développé la même argumentation. « Ce projet, a-t-elle dit, auto-rise l'Irak à attaquer les navires et les en veillant à ce que, en contrepartie, les intérêts et les navires des pays alliés de l'Irak restent à l'abri de toute attaque. > Cela équivaut,

découvertes, vandredi 29 avril, par la

police mexicaine dans une mine désaffectée au nord de Mexico. La

drogue avait été transportée de

Colombie au Mexique à bord d'un avion DC-8 abandonné, il y a quelque

jours, dans le sud-est du pays. Les autorités n'ont pas précisé si des arrestations avaient été effectuées

mais ont indiqué que la drogue était

déjà prête pour être distribuée aux Etats-Unis. — (AFP).

département américain du Trésor

prévoit cartaines meaures d'assou-

plissement des sanctions économi-

ques prises à l'encontre de Panama.

du Sénat, a déclaré, dimanche

1" mal, que « l'administration Rea-

gan se réservait la possibilité d'inter-

tion qu'en dernier lieu ». - (Reuter.)

nateur républicain de l'Indiana,

### n'importe quel prix ses intérêts et ne répondra pas à l'agression par le sou-rire. » — (AFP.) Nigeria

La grève s'étend

La grève de protestation contre la hausse des prix du carburant, partie du nord du pays, s'est étendue à Lagos, la capitale, puis à l'est du pays. Grève totale dans les banques, les professions paramédicales et les services techniques publics. Selon les syndicats, la secteur pétroller pourrait être touché cette semaine. Une entrevue entre les pouvoirs publics et les syndicalistes non grévistes à la veille du week-end n'a rien donné. «Pas question de revenir sur les hausse, des prix », a déclaré le porteparole de la présidence. Des rumeurs de couvre-feu et de loi martiale ont

fait savoir qu'il reprendrait le contact avec les grévistes au début de cette semaine. - (AFP.) **Bolivie** 

week-end mais le gouvernament s

#### l'Iran, l'autre, sûre, pour les autres ». « La riposte des forces iraniennes à l'attaque américaine, le 18 avril der-Cent blessés nier, a conclu le commentateur, prouve que l'Iran défendra à

#### au cours de violentes manifestations

blessées, dont quatre grièvement, plusieurs véhicules incendiés et un bâtiment public détruit au cours d'affrontements entre policiers et manifestants qui ont eu lieu vendred 29 avril et le lendemain dans la ville de Potosi, dans le sud-ouest du pays. Ces heurts ont également fait six blessés parmi les policiers.

La Centrale ouvrière bolivienne (COB) - qui a lancé mardi un mot d'ordre de grève de la faim, observé jusqu'à présent par quatre mille personnes - a estimé que les affrontements ont été provoqués par les policiers. En effet, ceux-ci seraient intervenus alors que la manifestation d'étudiants et de professeurs organi-sée vendredi à Potosi n'avait d'autre but que d'apporter un soutien aux grévistes de la faim, qui demandent entre autres des augmentations sala riales. - [AFP.]



#### Aux Pays-Bas

### Trois militaires britanniques ont été tués par l'IRA

Trois militaires britanniques out été tués dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1" mai, au cours de deux attentats quasi simultanés dans la province néerlandaise du Limbourg. Trois autres out été blessés, dont deux grièvement.

Il était environ 0 h 30, indique notre correspondant René Ter Steege, quand trois militaires en permission dans la ville de Roermont, près de la frontière allemande, montèrent dans leur Volkswagen pour être immédiatement mitraillés de très près. L'un d'eux fut tué sur le coup. Ses compagnous furent blessés. Environ une demi-heure plus tard, dans le village de Nieuw-Beren, à 50 kilomètres au nord de Roermont, avait lieu le second attentat. Trois militaires britanniques qui venaient de quitter une discothèque montaient dans leur volture. Celle-ci explosa au moment où ils démarraient. Deux d'entre eux furent tués sur le

### Un « message simple » adressé à M<sup>me</sup> Thatcher

LONDRES

de notre correspondant

L'IRA a reconnu le double attentat des Pays-Bas dans un communiqué publié dimanche à Dublin. Celui-ci présente cette action comme un « message simple » adressé à Mª Thatcher. « Quittez l'Irlande et il y aura la paix, sinon il n'y aura d'abri nulle part pour vos militaires, et vous attendrez régulièrement vos morts sur des aéroports », affirme ce texte. Ces mots font écho à ceux pronencés récemment par le premier ministre, selon lesquels « les meurtriers de l'IRA ne trouveront aucun endroit pour se cacher ».

Après la série d'échecs de ces derniers mois, l'IRA vent démontrer qu'elle est toujours capable de frapper l'armée britannique, elle-même inlassablement décrite comme une • force d'occupation en Irlande du Nord •. Tel était l'objectif de l'atteutat avorté de Gibraltar le 6 mars dernier. La démonstration n'avait pas été concluante puisque les trois membres du commando du Gibraltar avaient été abattus sans sommations par des tireurs d'élite britanniques, avant même d'avoir sé leur bombe. Il s'agissait, pour posé leur bombe. Il s'agissait, pour l'IRA, de rétablir son prestige d'«organisation militaire» clandestine et froidement efficace. L'allusion aux cercueils de soldats britanniques est sans donte destinée à impressionner l'opinion en Grande-Bretagne. L'IRA estime que, à la longue, celle-ci finira par se lasser.

Selon des experts de la lutte antiterroriste cités lundi dans la presse britannique, l'attentat des Pays-Bas a été commis par une unité - dormante - installée depuis plusieurs ment en RFA, et qui n'avait jamais été repérée jusqu'ici.

L'IRA a commencé à frapper les représentants du pouvoir britannique en Europe il y a dix ans. En août 1978, des bombes explosent en une seule nuit dans huit bases militaires en RFA; en mars 1979, l'ambassadeur à La Haye, Sir Richard Sykes, est assassiné; en août de la même année, une bombe à retardement placée sous une estrade à Bruxelles blesse sept membres d'un orchestre militaire britannique et onze civils belges.

Les attentats avaient repris l'an dernier. Dix personnes avaient été blessées en mars 1987 par l'explosion d'une voiture piégée au quartier général des forces britanniques en RFA, à Roeindahlen.

Le double attentat de dimanche est le plus meurtrier jamais commis par l'IRA en Europe continentale. Il révèle cependant la faiblesse fondamentale de l'organisation. Celle-ci ne dispose que d'un nombre très limité d'« unités actives » capables d'accomplir des actions de ce genre. La plupart de leurs membres sont identifiés depuis longtemps par les services secrets britanniques.

L'organisation républicaine n'ose donc plus s'en prendre à des cibles au Royaume-Uni même. Mais les actions sur le continent risquent d'être plus difficiles à l'avenir, en raison de la collaboration accrue entre les polices européemes. Le « groupe de Trevi », qui réunit les ministres de l'intérieur européens, a décidé, en septembre 1986, d'établir une liste des « terroristes les plus recherchés » en Europe occidentale. L'échec du commando de Gibraltar est dû à la police espagnole, qui a, longtemps à l'avance, averti les Britants de la police espagnole, qui a, longtemps à l'avance, averti les Britants du la police espagnole, qui a, longtemps à l'avance, averti les Britants de la police espagnole, qui a, longtemps à l'avance, averti les Britants de la contra de la

longtemps à l'avance, averti les B tanniques de ce qui se préparait. DOMINIQUE DHOMBRES.

#### BELGIQUE: près de cinq mois après les élections

### M. Martens va se succéder à lui-même à la tête d'une nouvelle coalition

BRUXELLES de notre correspondant

M. Wilfried Martens - « Wilfried de evidente » comme le surnomme un journal flamand devrait donc, selon toute probabilité,
diriger le prochain gouvernement
belge qui pourrait être formé à la fin
de cette semaine. Près de cinq mois
après les élections générales du
13 décembre, qui avaient vu la victoire des socialistes francophones et
la défaite des socialux-chrétiens flamands (CVP), le parti de Wilfried
Martens, celui-ci va donc preudre la

toire des socialistes francophones et la défaite des sociaux-chrétiens flamands (CVP), le parti de Wilfried Martens, celui-ci va donc prendre la tête de son huitième gouvernement depuis 1981. Mais, après la coalition sociale-chrétienne libérale, c'est une « équipe » groupant socialistes, sociaux-chrétiens et fédéralistes flamands qui devrait prendre les rênes du pays.

C'est, semble-t-il, sur une demande expresse du roi Baudouin que l'ancien et le futur premier ministre a accepté de diriger la prochaine coalition en dépit de ses engagements préélectoraux. En fait, tous les partis qui vont arriver au pouvoir sont, ouvertement ou non, favorables à la présence au 16 rue de la Loi de Wilfried Martens car ce dernier, qui reste l'homme politique le plus populaire du pays, sera le gage d'une certaine stabilité.

Or le sutur gouvernement qui sera formé après les congrès des partis devra — c'est le moins que l'on puisse dire — saire sièche de tout bois pour survivre. Les négociations en vue de la définition d'un programme de gouvernement ont en esse timenté par leur durée et leur âpreté à quel point les cinq partis de la coalition étaient éloignés les uns des autres. Ils ont néanmoins réussi à s'entendre sur un texte qui pourrait constituer, s'il n'est pas rapidement remis en question, comme cela s'est déjà passé dans l'histoire récente du pays, une base raisonna-

ble pour une réforme profonde des institutions du royaume.

Pour l'essentiel, ce programme accélère, en esset, le processus de fédéralisation du pays en accordant aux régions flamandes et wallonnes de nombreux pouvoirs supplémentaires et les moyens de les suancer. Il définit aussi un nouveau statut pour Bruxelles, qui, pour le moment, était resté en pointillé. Quant à la commune des Fourons et à son bourgmestre, M. José Happart — qui resuse de « prouver » ses connaissances en nécrlandais tant que sa commune, rattachée administrativement à la Flandre en dépit de la volonté de ses habitants, ne retourne pas à la province de Liège, — elle restera en Flandre et bénésiciera d'un statut particulier.

Mais José Happart n'a pas fini de faire parler de lui. A l'origine, par son intransigeance, de la chute du précédent gouvernement, il est maintenant en guerre contre son propre parti, le Parti socialiste, qu'il accuse d'avoir trahi ses engagements en faveur des Fourons et de la Wallonie. Ainsi à Liège, lors des fêtes du 1<sup>st</sup> mai, le numéro deux du Parti socialiste, M. Philippe Moureaux, a été sérieusement chahuté par un groupe de militants fouron-

Jeudi, à Bruxelles, le président du PS, M. Guy Spitaels — qui devrait devenir vice-premier ministre dans le prochain gouvernement, — devra convaincre la base de son parti de la valeur de l'accord gouvernemental. Pour faire voter certaines des lois prévues par cet accord, la majorité des deux tiers est, en effet, nécessaire et les cinq partis devront alors serrer les rangs pour éviter des votes discordants. Le programme de gouvernement laisse aussi œuvertes certaines questions — la dépénalisation de l'avortement, le tracé du TGV, la réforme de la fiscalité... — qui pourraient à terme comprometire aussi

l'équilibre entre les partis. JOSÉ-ALAIN FRALON. Idéologie, économie, succession

### Les trois crises de la Hongrie

(Suite de la première page.)

Il constate « le pessimisme, la déception » des Hongrois, ainsi que « la propagation de conceptions irrélles et mal fondées ». Au grand dam de l'aile réformiste du parti et, semble-t-il, de la base, l'autocritique ne va cependant pas jusqu'à désigner les coupables : le document se contente d'attribuer une « part de responsabilité » au comité central et au gouvernement

Ce constat, les Hongrois l'avaient déjà fait d'eux-mêmes. Certains chiffres publiés par la presse suffisent à révéler l'ampleur de la désaffection du public à l'égard des organisations dites de masse. Plus de 5 % des membres du parti ont rendu leur carte à l'occasion du renouvellement des adhésions cet hiver, soit deux fois plus que lors de la précé-dente opération, en 1976. A Budapest, ce chiffre a même atteint 10 %. Parallèlement, le syndicat officiel, le SZOT, a perdu plus de % de ses membres en janvier dernier, lors du versement des cotisations. Quant aux Jeunesses communistes, le KISZ, elles ont carrément perdu 12 % de leurs membres dans la scule année de

Face à cette débandade, on ne s'étonne plus que des chercheurs des instituts d'histoire et de sociologie de l'académie des sciences tentent de créer le premier syndicat indépendant, on que des étudiants de Budapest lancent, début avril, une « union de jeunes démocrates » (FIDESZ) qui se veut l'alternative non communiste du KISZ. Le même KISZ a d'ailleurs reconnu fin janvier que le consensus entre la jeunesse et le régime était « brisé », sous les effets conjugés de la baisse des revenus, de l'apparition du chômage et de la pénurie de logements.

#### Discipliner l'appareil »

« Nous souffrons maintenant de trois crises superposées, explique un intellectuel non communiste: la crise générale du socialisme, la crise hongroise, qui est la crise de l'endettement, et la crise de la succession à la tête du parti. En fait, la société hongroise de Kadar reposait jusqu'ici sur le consensus du fric — les Hongrois laissaient faire le parti tant qu'on leur assurait un certain niveau de vie. Aujourd'hui, ce n'est plus possible! »

Interrogés au moment du renouvellement des cartes, les membres du parti ont fait part sans gêne aucune du « doute » qui les envahissait, du « fossé qui se creuse » entre la base et la direction du PSOH, « surtout au plus haut níveau », et ont expliqué qu'ils en avaient assez des « décisions prises dans leur dos ». La population, elle, paraît à mille lieues de « l'incertitude idéologique » : elle voit les prix augmenter, son pouvoir d'achat baisser, la TVA et l'impôt sur le revenu — que l'on croyait jusque-là réservés à l'opulence occidentale — faire leur apparition. Et la grogne avec. « Au printemps-été 1987, résume un journaliste de Buda-

« Au printemps-été 1987, résume un journaliste de Budapest, tout s'est mis à bouger... sauf le parti. Un nouveau premier ministre [M. Karoy Grosz., cinquante-sept ans] a été nommé, mais le remaniement du gouvernement a été limité au minimum. » Ceux que l'on appelle les

#### Un dossier de « la Nouvelle Alternative »

La Nouvelle Alternative, revue trimestrielle « pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l'Est », vient de consacrer, dans son dernier numéro, un remarquable dossier à la Hongrie, qui apporte l'éclairage de spécialistes et des informations de première main sur les principaux thèmes d'actualité à Budapest, y compris calui des réfugiés pour mière.

La situation en Lettonie et les demières initiatives soviétiques sur la psychiatrie comme instrument de répression font l'objet d'autres études dans le même numéro, qui publie également des analyses sur les conséquences du référendum de novembre dernier en Pologne et sur les difficultés de l'opposition

démocratique en ROA.

La Nouvelle Alternative,
numéro 9, 14-16, rue des PethsHôtels, 75010 Paris.

e réformistes », c'est-à-dire des personnalités libérales ou rénovatrices au sein du parti s'agitent, 
eux, de plus en plus. Leur chef de 
file, M. Imre Pozsgay, a même 
participé en septembre à Lakitelek, dans le sud-est du pays, à une 
réunion de cent cinquante intellectuels indépendants qui va 
déboucher sur la création d'un 
mouvement d'opposition, le 
Forum démocratique.

Des projets de réformes politiques, économiques et sociales fusent d'un peu partout. A l'Assemblée nationale, un jeune député, M. Zoltan Kiraly, élu en 1985 en battant un vieil apparatchik grâce au système des candidatures multiples (toutes affiliées aux organisations officielles, s'entend), réclame la liberté de la presse, une réforme du système politique et la démocratisation au sein du PSOH. Aux yeux de tous,

leté politique depuis l'intervention des chars soviétiques en 1956, déclenche maintenant une contreoffensive au sein du parti. Pour le philosophe Janos Kis, l'un des chefs de file de l'opposition illégale, cette contre-offensive « vise à intimider la base, à séparer les mécontents des réformistes et à discipliner l'appareil avant la conférence du parti, pour pouvoir la contrôler ». Subitement, les coups pleuvent de toutes parts : une autre personnalité réformatrice du Parti, M. Reszo Nyers (1) se fait réprimander lors du plémum de mars pour avoir voulu publier un programme qu'il vient de lancer, baptisé le « Nouveau Front de Mars », auquel ont déjà souscrit dix-neuf personnes, dont les trois quarts sont membres du parti. Les étudiants du FIDESZ reçoivent des mises en garde de la police qui les avertit



senting of justifier de la recode out house.

la direction du parti a totalement perdu l'initiative.

Il faut « accélèrer les processus de résorme », décrète soudain le comité central au lendemain de sa réunion plénière de mars. Le document publié en vue de la conférence émet donc une série de propositions qui tentent de parer au plus pressé en lâchant le moins de lest possible. Remodelage du « rôle dirigeant du parti » en séparant mieux les organes de l'État et du parti, développement du système électoral au sein du parti (candidatures multiples et scrutin secret), limitation de la durée des mandats pour les cadres, réforme économique. Rien de tout cela, relèvent les critiques, ne pose les questions fondamentales. Dans les discussions aussitôt ouvertes au sein des cellules, on observe candidement « que si l'on mentionne des erreurs du parti, il faudrait aussi établir les respon-

Sur le plan idéologique, le projet a des accents de fermeté peu novateurs. Il souligne la nécessité de maintenir l'unité du parti, · organisation politique et idéologique ». « Les membres du parti n'ont pas le droit, en dehors des forums compétents du PSOH, de faire des déclarations dans un état d'esprit différent de celui des résolutions adoptées, pas plus que d'organiser des groupes ou des factions pour soutenir leur opinion à part », proclame le texte. Celui-ci constate aussi « un regain de prestige des vues bourgeolses, conservatrices et anti-socialistes, aussi bien qu'une indifférence politique et idéologique .. Dans une formule un tantinet sibylline, le document affirme prendre en compte les opinions qui différent de celles des marxistes », mais demande aux oreanisations de « se démarquer de tout ce qui est incompatible avec leurs principes socialistes ».

Les kadaristes paraissent soudain bien sûrs d'eux. C'est que, dit-on à Budapest, le vieux Kadar a repris du poil de la bête. Loin d'être sénile, selon ceux qui le connaissent, cet homme, qui a su faire preuve d'une grande habiM. Kadar, que la rumeur disait prêt à passer la main il y a quelques mois, est tout à coup omniprésent, talonné de près par M. Grosz, qui passe lui aussi pour un prétendant à la succession. La rumeur s'inverse : Kadar n'est pas encore disposé à prendre sa retraite. Le 9 avril, il frappe un grand coup : la presse annonce l'exclusion pure et simple du parti de quatre intellectuels connus pour leurs positions réformistes, le député Zoltan Kiraly, l'économiste Laszlo Lengyel, l'universitaire Mihaly Bihari et un responsable de la Bibliothèque nationale, Zoltan Biro. Tous qua-tre ont en commun d'avoir pris la parole ou participé à des réunions du Forum démocratique - c'est ce qui leur est reproché officiellement - et d'être des proches de M. Imre Pozsgay.

Cette mesure sème la conster-nation dans les milieux intellectuels de Budapest. « C'est un geste passionnel, c'est quelque chose de nouveau chez Kadar, qui était plutôt froidement calculateur », relève un homme politique hongrois. « Là, il a mal joué, il a voulu faire peur et il a exagéré. » Les dirigeants du Forum démocratique, dont les écrivains Istvan Csurka et Sandor Csori, se déclarent « choqués », dans un communiqué transmis à la presse étrangère, par cette décision anachronique, dirigée contre l'aile réformiste du parti, et qu bloque un nouveau consensus, tellement souhaité qu'il était peutètre encore possible, entre la société et le pouvoir ».

#### Les « illusions » de la « glasnost »

Pour beaucoup, à travers les quatre exclus, c'est bien M. Pozseay qui était visé. Mais Imre Pozseay est à la fois un - trop gros morceau - à attaquer de front et un précieux lien potentiel entre le parti et l'opposition si le vent venait à tourner.

Janos Kadar a joué gros. Aurait-il sous-estimé la vigueur de l'aile réformiste? Ce n'est pas impossible, car depuis plusieurs

jours la révolte gronde parmi les intellectuels du parti. L'organisation du PSOH à l'université Karl-Marx de Budapest réclame la démission du bureau politique, de multiples cellules protestent contre les exclusions, l'académie des sciences demande des modifications substantielles au document du comité central. Loin de déposer les armes, M. Pozsgay et ses amis se prononcent, dans les colonnes de Magyar Nemzet, le 23 avril, pour une nouvelle Constitution et des ouvertures

Offensives et contre-offensives vont sans doute se poursuivre d'ici au 20 mai, sons les yeux d'un Kadar qui semble disposé à gar-der les rêges du pouvoir. • La pire éventualité pour le pays, observe Janos Kis, c'est que Kadar reste», car plus il attend pour partir, plus les chances de rebâtir un consensus sont minces. En attendant, les spéculations vont bon train sur ce qui a bien pu donner un tel coup de fouet au vieux dirigeant. Serait-ce le passage à Budapest, fin février, d'un autre ancien, Andrei Gromyko, maintenant ches de l'Etat soviétique? Au parti, on ne le dément pas, en laissant entendre que si la succession du numéro un hongrois n'a pas été clairement évoquée lors des entretiens Kadar-Gromyko, M. Gromyko a souhaité que tout cela se règle « de façon rassu-rante ». Et qu'est-ce qui peut mieux rassurer M. Gromyko que le statu quo? La direction hongroise aurait quand même informé les Soviétiques des changements à prévoir, dans le sens d'un rajeunissement, au bureau politique (où les vieux kadaristes sont majoritaires) et au comité central.

Les récents succès enregistrés à Moscou par M. Mikhail Gorbatchev sur les conservateurs et sur M. Egor Ligatchev pourraient aussi avoir encouragé les réformistes hongrois à plus d'audace. « Ils ont place des espoirs demesurés en Gorbatchev, commente un ancien de 1956, ils se font des illusions... La manière dont s'est leur a pas suffi pour comprendre que Moscou ne laissera pas les choses aller bien loin. » Paradoxe da gorbatchévisme, puisque certains estiment que sans l'arrivée de la « glasnost » à Moscou, les appels au pluralisme politique en Hongrie n'auraient pas été lancés aussi fort.

La population, elle, reste superbement à l'écart de ce débat, dans lequel les dissidents tentent de trouver leur place. « Nous sommes très isolés », reconnaît Gabor Demszky, leader des éditions clandestines hongroises. « Le gouvernement a peur de nous, mais la population ne sait même pas qu'on existe, »

#### SYLVE KAUFFMANN.

(1) Rezso Nyers est l'auteur de la réforme économique introduite en 1968. Tombé en disgrâce en 1974, il est revenu sur la soène politique avec la relance de la réforme, à la list des années 70.

### Le Réseau pour la libre initiative

Sentant le moment propice pour s'introduire dans le jeu politique hongrois, quarante-six personnalités indépendantes représentant le majorité des courants de l'opposition démocratique ont lancé le 17 mars un nouveau mouvement, le Réseau pour la libre intitative.

En un mois, le Réseau a recueilă quelque six cents signatures d'adhésion, effirme l'un de ses fondateurs, le philosophe Gaspar Milos Tames, mais la tendance « populiste » du Forum démocratique, qui passe pour nationaliste et antisémite, est restée à l'écart, de même que l'aile la plus radicale de l'opposition démocratique.

tion démocratique.

Le Réseau, qui va bientôt élira des organes dirigeants, ambitionne de devenitique », susceptible de servir d' « agent de transition », car « il va falloir changer de régime », assure M. Tamas. « Tout ça s'effondre lenterent ».

Parmi les noms des fondateurs, on relève des gens de la génération de 1956 (Miklos Vasarhelyi), des leaders de l'opposition actuelle (Janos Kis), des économistes réformistes (Marton Tardos), des écologistes, des chrétiens ou encore les jeunes étudiants du FIDESZ. CUPISCE

EUVF

5 ×

...

BINES MADE IN THE

حكدًا من الأصل

#### Miles, Microsoft

### s de la Hongrie

produced in the fact field in the state of t



WUNSCH: DÉSIR

DESIR GOÛT SOUHAIT

ENVIE

FAIM

ATTIRANCE

AI IIKANUI Viitti

CONCUPISCENCE

DÉSIRANCE VOLONTÉ ETC...

Commentant le texte d'une lettre de Freud à Fliess datée du 6 décembre 1896, Jean Laplanche note avec intérêt - "Freud compare l'évolution de l'appareil psychique à une série d'inscriptions successives, dont chacune traduit la précédente dans un idiome différent et assimile le processus du refoulement à une "Versagung der Übersetzung", un "refusement de traduction". - L'épigraphie psychanalytique est ainsi la meilleure introduction à la terminologie freudienne. La traduction est ainsi la plus belle récompense de l'analyse.

'ART de la traduction n'était pas étran-Leger à Freud qui traduisit Stuart Mill, Charcot et Bernheim. La force de l'édition anglaise des Œuvres Complètes de Freud reposait sur l'ambition unitaire de James Strachey et il n'est pas certain que les critiques de Bettelheim soient toujours fondées. La force de l'édition française repose sur l'idée d'un Strachey pluriel, sur l'idée qu'une communauté de pensée, une communauté stylistique et une communauté terminologique sont à portée de plume. Janine Altounian, André Bourguignon, Pierre Cotet, Jean Laplanche, Alain Rauzy et François Robert incarnent aujourd'hui le seul vrai néologisme de cette aventure éditoriale et scientifique : un "Strachey collectif".

'ÉQUIVOQUE et l'ambiguïté sont le premier et le dernier ennemis de l'unification terminologique de la langue psychanalytique allemande en un français freudien. La principale difficulté réside ici dans les changements plus ou moins forts que Freud lui-même opère dans le vocabulaire commun pour lui donner une densité scientifique propre. De même que la création poétique, fille de Mallarmé, donne "un sens plus pur aux mots de la tribu", de même la psychanalyse investit la langue de chaque jour pour y déposer et

retrouver la fertilité originelle de l'être. Aussi convient-il, pour que la traduction soit une recherche en mouvement, d'aller du plus concret au plus abstrait, du vo-

cabulaire le plus courant à celui de la métapsychologie. Mais cette démarche est encore insuffisante : il faut sans cesse confronter une occurrence à une autre puis à toutes les autres, c'est-à-dire, comme l'exige tout travail scientifique, découvrir la loi qui explique les faits, le sens que dévoilent les mots.

DANS cette perspective, la question du néologisme devient secondaire. André Bourguignon rappelle, non sans malice, que Clémence Royer, la traductrice de Darwin, regrette d'avoir dû recourir au mot "sélection", simple translation de l'anglais... mais aussi du latin. Le terme "fantaisie"

au sens ancien que lui reconnaît le Dictionnaire de Furetière est, comme l'avait proposé Lagache, une excellente traduction du terme "Phantasie": il ne s'agit pas de néologisme, mais une fois encore, de réhabilitation. Quant à l'innovation terminologique proprement dite, elle est à l'évidence légitimée par la plupart des traductions de la philosophie allemande: est-il encore nécessaire de rappeler que Hegel et Heidegger n'étaient pas des disciples fervents de Malebranche? Traduire "Hilflosigkeit" par "désaide" quand il s'agit du nourrisson privé de l'aide maternelle représente une telle plus-value de sens qu'il autorise la création sémantique. Le verbe "désaidier" existait d'ailleurs en vieux français. "Le néologisme, dans la traduction, constitue un modèle privilégié pour concevoir le processus de sublimation" (Jean Laplanche).

ANS cette perspective aussi, la rigueur terminologique a pour but d'éviter toute perte de sens : "Seele", autrefois traduit par "psychisme", retrouve son vrai sens, "âme"; "Wunsch" n'est plus "désir"; mais "souhait"; "Zwangsneurose" n'est plus "névrose obsessionnelle", mais "névrose de contrainte". La présence d'un glossaire et d'un index est la meilleure invitation au voyage dans le nouveau continent freudien. Les utilisations plus ou moins opportunes du vocabulaire psychanalytique dans la langue quotidienne sont d'ailleurs mises à l'épreuve : "le retour du refoulé" ne se cachera plus dans les alcôves de la traduction. Scientifique dans ses ambitions, l'unité terminologique contribue autant à la rigueur du discours psychanalytique qu'à la force de son influence.

Signaand Freud. Œuvres Complètes.

Direction de la publication: A. Bourguignon, P. Cotet. Direction scientifique: J. Laplanche.

Traduit de l'allemand. Publié avec le concours du CNI

Vient de paraître: volume XIII. Une névrose infantile. Métapsychologie (1914-1915).



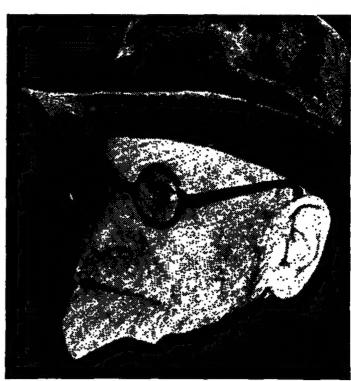

Copyright Mary Brans / Signated Free

# ŒUVRES COMPLÈTES DE FREUD

Pour la première fois au monde, l'intégralité de l'œuvre de Freud, dans une édition scientifique et critique.

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

#### RDA: malgré les précautions officielles

#### Incidents à Berlin-Est

BERLIN-EST

de notre envoyé spécial

Une seule chose importait pour les dirigeants de RDA : que le traditionnel défilé du l'a mai sur la Karl Marx Allee ne soit pas perturbé par les contestataires ou les candidats à l'Emigration comme ce fut le cas le 17 janvier dernier lors de la manifesation en l'honneur de Rosa Luxem-

Traumatisés par ces événements – un groupe de manifestants s'était glissé dans le cortège officiel avec une banderole portant la famense citation de Rosa Luxem-burg: «La liberté, c'est toujours celle de celui qui pense autre-ment», — les autorités avaient cette fois-ci pris toutes les précautions nécessaires : l'accès au cortège était sévèrement contrôlé par des poli-ciers et un service d'ordre du parti et de la jennesse communiste, les contestataires repérés avaient été convoqués à la police et menacés de poursuites s'ils bougeaient, la date d'incorporation dans l'armée avait

été avancée de quelques jours pour les jeunes gens candidats an service civil et ceux ayant déposé une demande d'émigration. Une pré-sence massive de policiers de la sécurité d'Etat en civil sur les lieux habituels de rassemblement des opposants, la célèbre avenue Unter den Linden, le parvis des églises du centre-ville, devait décourager toute velléité de perturbation des cérémo-nies officielles.

Et pourtant, il y eut des incidents. Le plus speciaculaire s'est produit devant l'église Sainte-Marie, en plein centre-ville. Un homme s'était enchaîné à une croix de pierre dressée devant l'église, portant au cou une pancarte demandant plus de liberté. Au bout de quelques minutes, des policiers en uniforme armés d'une grosse pince coupante vinrent s'emparer du contestataire.

A quelques centaines de mètres de là, devant l'église Sainte-Sophie, où se rassemblent chaque dimanche les candidats à l'émigration, quelques dizaines de personnes vinrent à l'issue du service religieux s'adresser

aux journalistes occidentaux pour se plaindre des tracasseries dont ils

Un antre contestataire et sa petite fille de cinq ans ont également été interpellés sur l'Alexanderplatz : opposant repéré, il avait été filé par la police depuis son domicile, situé à une dizaine de kilomètres du centre, et il fut interpellé avant qu'il sit pu se manifester devant la foule qui envahissait à cette heure la grande

Au total, selon des sources proches de l'Eglise protestante, une douzaine de personnes auraient été interpellées ou retenues par la police avant même d'avoir pu accéder aux églises. Pendant ce temps, plusieurs centaines de milliers de person défilaient devant le numéro un de la RDA, M. Erich Konecker, et le bureau politique an grand complet, sous un soleil radieux. Un rite qui, depuis presque quarante ans, d l'impression aux Berlinois de faire une promenade familiale.

LUC ROSENZWEIG.

#### A MOSCOU

### Triomphe du kitsch sous une brise de renouveau

MOSCOU

de notre correspondant

Lorsque les membres du bureau consique, M. Gorbatchev en tête, sont apparus sur cette terrasse du mansolée de Lénine d'où ils président aux grands défilés de la place Rouge, les premiers rangs du cortège leur ont fait deux ou trois ovations poussives et se sont mollement

C'était si distrait, formei et presque distant qu'on aurait pu en conclure que la direction du parti, chapeaux gris et manteaux gris, soulfrait d'impopularité. A bien y regarder pourtant, ces hourras asthéniques ne faisaient que réfléter l'essoufflement général de ce médiocre spectacle trop longtemps joné. Car, perestroïka ou pas, un défilé du le mai à Moscou n'exprime plus rien d'autre que l'argent besoin de renouveau auquel est confronté tout

Ce défilé n'est pas une manifestation. C'est encore moins une fête populaire, et contrairement, à celui du 7 novembre, ce n'est pas même une démonstration de force. Ce n'est qu'un rituel dont le sens s'est perdu dans les soixante-dix années d'une histoire convulsive et menteuse, et si une brise de renouveau soufflait néanmoins dimanche 1º mai 1988 sur la place Rouge, ce n'est pas dans le cortège qu'elle se sentait,

tôt interviewé par l'agence Tass, avait par exemple pris place un membre du saint synode de l'Eglise orthodoxe, Mer Filaret, métropolite de Minsk et de Biélorussie. Sa seule présence rappelait que M. Gorbatchev et le patriarche Pimène s'étaient entretenus l'avant-veille au Kremlin et qu'un changement s'amorce dans les relations entre l'Eglise et l'Etat. Autre présence très remarquée : celle des ambassadeurs des pays de l'alliance atlanti-que, qui avaient, pour la première fois depuis l'invasion de l'Afghanistan en décembre 1979, accepté d'assister au défilé.

C'était dans les tribunes où, aussi-

An complet, ils avaient ainsi anticipé de deux semaines sur le début du retrait soviétique, et cette marque de confiance dans l'engagement pris par Moscou, ce nouveau signe de la détente générale des relations Est-Ouest, faisaient rayonner de bonheur les fonctionnaires du ministère soviétique des affaires étrangères. Et puis il y avait aussi M. Eltsine, l'ancien premier secrétaire de Moscou limogé en novembre dernier pour radicalisme réformateur. Autrefois, les dignitaires en disgrâce ne refaisaient pas surface, mais M. Eitsine, lui, vient de donner une interview anx Nouvelles de Moscou, et il s'arrête même pour répondre (oui, sa santé est meilleure) aux questions d'un journaliste occiden-

Les réformateurs ont décidément le vent en poupe, mais que ce défilé est kitsch! D'abord, il y a des agents

souriants ou glaçants, épanle contre épaule et en civil pour encadrer le cortège, et en grand attirail du KGB (bottes noires et pas de l'oie) pour encadrer tous les civils agents et cor-

On croirait assister à la parade de le police, mais il y a tout de même un cortège, compact, long de deux heures, noyé dans les ballons, les fleurs et les sourires ravis d'enfants perchés sur les épaules de leur père. Mais si des haut-parleurs de l'enceinte du Kremlin tombent les slogans: « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! ., . Camarades! toutes les forces pour la pererestroïka, la démocratisation et la réforme économique radicale! », le cortège ne les reprend que rare-

Tonitruante, la musique ne parvient pas à donner au spectacle une quelconque vigueur. Tout d'ailleurs est sirupeux, comme les couleurs des bouquets et des ballons. Et lorsqu'on croit avoir atteint l'essence même de l'opérette viennoise, il manque encore le clou : les gymnastes agitant, nus dans leurs maillots bleus à bretelles, des poids de carton doré et les lourdes jeunes filles s'exerçant, en survêtement, aux figures choré-

Inste - et certainement pas par hasard - sous les travées de la presse étrangère, les épouses des membres du bureau politique font cercle autour de Me Gorbatchev, manteau noir serré à la taille sur une robe violette, sobres bijoux fantaisie et du métier à rendre jalouse la reine Elizabeth. On bavarde, bras dessus, bras dessous, consolant un enfant au bailon crevé, commandant des cafés à la petite buvette sur roues. Et M= Chevardnadze, chaleureuse comme toute la Géorgie, galope sou-dain là-haut, tout là-haut, embrasser un couple d'amis.

Ce kitsch tient anssi du Derby

BERNARD GUETTA.

#### CHINE Pas de défilé, mais la fête

PÉKIN

de notre correspondant

Lundi metin 2 mai, place Tiananmen. Les Chinois savourent leur « récupération » pour un jour aura consacré le triomphe du badaud sur le militant. Pas un défilé, pas une manifestation publique... Pour seule marque de andu le vice-premier ministre Yao Yilin, au cours d'une soirée pour ouvriers de choc, les enjoindre d'augmenter leur faible pro-

Sur l'immense place où défilaient jadis les « masses » et parfois les militaires, c'est le règnme absolu de la famille en congé, du paysen endimenché, de l'« enfant-empereur ». On se photographie à qui mieux mieux, on tire les fils des cerfs-volants. Les jeunes élégantes arborent leur nouveau tailleur, leurs petits cravate. Aux apostrophes rugueuses des gens du Nord se tonais des amis venus de Hong-kong; 11 heures, on sort le

prises d'assaut. Le mausolée de Mao Zedono est fermé, ce n'est pas jour de visite malgré, ce n'est pas jour de visite malgré la fête. Les citovens méritants, on les voit seulement descendre en grappes innombrables les marche Palais du peuple, au sortir de la visite. C'est plutôt là que le régime veut, aujourd'hui, que la population voie le sièce de sa imité. Face à la Porte de la Paix céleste, l'entrée de la Cité interdite, les portraits gigantes-ques des « quatre poilus historiques » du marxisme — Marx, Engels, Lénine et Staline — sont revenus prendre du service pour quelques jours, dans l'indifférence générale. Face à eux, le portrait de Mao n'en paraît pas face à son peuple.

Samedi, les autorités ont annoncé la cessation définitive de la publication du bi-mensuel Drapeau rouge, l'organe du parti, que Mao avait créé en 1958 pour donner une façade théorique à ses initiatives. La bible du parti était devenue l'un des derniers camps retranchés des idéologues orthodoxes. La revue sera remplacée par un nouveau titre, Chercher la vérité (sousentendu : « dans les faits », comme le prône sur tous les tons le régime de M. Deng Xisoping). Une fondation nationale des sciences sociales nouvelle créée va dépenser, au cours des trois prochaines années, 10 milllons de yuans (15 millions de francs) pour la recherche théorique. En tête de ses cent quatrevingt-dix-sept projets : une ont annoncé ses responsables. FRANCIS DERON.

### Violence et poursuite de la grève

POLOGNE

Des manifestations illégales dans dix-neuf villes et des heurts violents dans plusieurs d'entre elles ont marqué les célébrations du 1" mai en Pologne, où l'atmosphère sociale demeurait tendue, lundi 2 mai, avec la poursuite de la grève aux forges ine de Nowa-Huta, près de Cra-

Le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban, a estimé, au cours d'une conférence de presse, que les manifestations organisées par l'opposition n'avaient rassemblé que » douze mille personnes. Cinquante-sept personnes, a-t-il ajouté, ont été appréhendées au cours de ces rassemblements. An nom de l'opposition, M. Zbigniew Romaszewski, ancien responsable de Solidarité, a affirmé, pour sa part, qu'au moins deux cents personnes avaient été interpellées. Selon l'agence PAP, neuf millions de Polo-nais ont défilé dans les cortèges offi-ciels.

Les rassemblements ont parfois pris un tour très violent, en particuier à Varsovie et à Gdansk. Un imposant dispositif de forces de l'ordre avait été mis en place dans ces villes, mais ce sont des policiers en civil, mêlés à la foule, qui sont matraques ou des grenades à gaz lacrymogène et en tombant à bras raccourcis sur des manifestants, quel que soit leur âge.

A Gdansk, à l'issue de la messe à l'église Sainte-Brigitte, plusieurs centtaines de jeunes qui tentaient de se diriger vers le port ont été pris en sandwich par les forces de l'ordre. Le bruit des grenades lacrymogènes a retenti dans toute la ville, alors que commençaient des affrontements à coups de pierres et de matraques. Deux policiers qui avaient pénétré à l'intérieur de l'église pour y débusquer des lan-ceurs de pierres ont été désarmés et rossés par les fidèles. Des témoins ont vu des manifestants ensangiantés emmenés dans des fourgons

Les interventions musclées de la police avaient été précédées par une ferme mise en garde par le général Jaruzelski : le pouvoir « ne permet-tra pas le retour à l'anarchie et au désordre », a-t-il averti lors de la manifestation officielle à Varsovie. Oue personne ne mise sur notre lassitude », a-t-il ajouté, avant de dénoncer « l'offensive des forces aventuristes et destructrices - en

De son côté, le chef du syndicat dissous Solidarité, M. Lech Waless,

(Publicità) HASSAN DE JORDANIE: APPEL

À L'EUROPE viace héritier explique pourquoi le x-Orient riuque de se transformer en un mmense brasier. L'Europe, dir concernée, dok agir sam, tarder. Dans le numéro de mai d'ARABIES

en kiosques et en librairies 78, rue Jouffroy, 75017 Paris Tél.: 46.22.34.14.

a de nouveau appelé les Polonais, depuis Gdansk, à la solidarité avec les grévistes de Nowa-Huta, tout en se gardant de lancer des consignes précises. . Montrez-mot de quoi vous êtes capables, a-t-il dit. Si vous avez une armée, le général Walesa est à votre disposition. »

Les grévistes des aciéries de -Wola, qui avaient cessé le travail jeudi 28 avril, ont mis fin à leur mouvement samedi, après avoir obtenu satisfaction pour leurs revendications salariales. En revanche, les métallurgistes de Nowa-Huta enta-maient lundi leur septième jour de grève, après avoir adressé, dimanche soir, une lettre au vice-premier ministre chargé de la réforme économique, M. Zdzisław Sadowski, l'invitant à venir parler directement avec eux, devant « la totale incompétence » de la direction de l'entre-

prise. Les grévistes ont assisté, l'intérieur de l'usine par un prêtre qui s'y était faufilé subrepticement, le Père Jancarz, et out rencontré leurs familles et des journalistes aux grilles du combinat. Autre geste qui n'est pas sans rappeler les scènes d'août 1980 aux chantiers navals de Gdansk: ils ont envoyé un télégramme au pape Jean-Paul II.

Par ailleurs, à la suite de discrètes tractations entre l'Eglise catholique et le pouvoir, deux responsables du groupe dissident Solidarité combat-tante, emprisonnés depuis l'an dernier, et qui attendaient leur procès, MM. Kornel Morawiecki et Andrze Kolodziej, ont été libérés samedi et mis dans un avion pous Rome, où ils devraient « recevoir des soins ». Ils seront apparement libres de revenir

### Asie

#### L'armée soviétique en Afghanistan

#### Les ennuis des « chouravis » à Kaboul

(UNGOMAP), chargée de veiller à l'appli-cation de l'accord de Genève du 14 avril sur l'Afghanistan, est arrivée, dimanche 1ª mai, à Kaboul après un sélour de cinq jours à Islamabed. De son côté, M. Najibul-lah, chef du régime de Kaboul, se rendra ne en Inde à l'Invitation de M. Rajiv Gandhi, a annoncé Radio-Kaboul.

KABOUL

de notre envoyé spécial

Suspendu à la flèche d'une crue.

ment franchi le parapet,

quelque part en amont. ell leur

question fuse : « Choursvis ? » Or

russe et plus de 90 pour l'anglais.

un soldat soviétique tente d'opérer

un rétablissement aur la tourelle, à

Entre-temps, la résistance a affirmé avoir attaqué, avec succès, un convol gouvernemental dans la province orientale de Paktia. La convoi blindé tentait de rejoindre, à proximité de la frontière pakistanaise, une garnison isolée, sans doute pour l'évact

Enfin, le chargé d'affaires français à

Kaboul a rendu, samedi, sa visite men- pour c espionnage ». Les autorités décidèrent d'annuler des quartiers entiers étant gagnés

Charki, près de Kaboul. Cinquante-deux journalistes étrangers, actuellement présents à Kaboul, ont, de leur côté, adressé une lettre à M. Najibullah, lui demendant une mesure de grâce en faveur du journaliste français et de son collègue italien, M. Fausto Bilasiovo, tous deux condamnés

purement et simplement l'expé-Ces anecdotes, parmi d'autres, illustrent l'antisoviétisme larvé chez les Kaboulis : pas d'éclats publics ni de vrais incidents mais une addition d'attitudes et d'inter-

(la monnaie locale) ou un peu de

propres soldats, chez eux, dans le

manière totalement anarchique,

iques sont protégés par leurs

moitié submergée, d'un blindé. La jections qui, bien sûr, n'empêchent grue est aur la berge et le char, un -62, est au milieu de la rivière pas le commerce de prospérer. Kaboul qui, après deux jours de fortes pluies, charrie des esux vio-Chicken Street, dans le centre, est la rue où l'on peut acheter des lentes et boueuses. Bien que souvenirs, celle qui mêne au Bazar retenu à la terre ferme par un filin accroché à un autre blindé, le char vert, un marché bien approvisignné. Les couples de Soviétiques dérape, entraîné par le courant. Les déambulent le long des trottoirs. A ues mettront près de six heures à se tirer de cette situation. soldats russes armés et vigilants. La foule, muette, semble se délecparfois en plaine conversation avec ter des ennuis des « chouravis ». un groupe de jeunes Afghans. Un trafic assez peu discret s'organise : Un diplomate occidental expliqu que le conducteur du T-62 était nant de matériels soviétiques probablement saoul, ce qui n'est pes rare et que, dans cet état, il s contre quelques llasses d'afghanis

arrive de passer à travers des maisons avec leurs chars... > Des mouvements . . Le matin, sur la route du lac de Kharga, situé à 8 kilomètres du peu perceptibles centre-ville, à chacun des six bar-Si, dans Chicken Street, les

icun sait que les Soviétiques en quartier de Micro-Rayon, ce sont civil n'ont pas le droit de se promeles militaires afghans qui, pour ner où bon leur semble. l'essentiel, assurent la sécurité. Micro-Rayon est devenu, au fil des En mars, lors de la rentrée, les années, un gigantesque complexe immobilier divisé en trois secteurs autorités universitaires de la capie décidèrent, pour le premièr réservés aux Soviétiques sinsi fois, de laisser leur libre-arbitre aux qu'aux cadres « méritants » du étudients du département linguisti Parti communiste afchan, le PDPA. que, renonçant aux quotas de langues étrangères. Jusque-là, les classes de français et d'allemand Des boutiques (avec des enseignes des immeubles. Depuis que la accueillaient chacune une trentaine guerre a fait fuir des centaines de de « volontaires », celle d'anglais milliers de ruraux, Kaboul est deveune quarantaine, alors que près de nue boulimique : cinq cent mille custre-vincts écuciants étaient inshabitants en 1979, sans doute crits d'affice en classe de russe. Les résultats de catte meeure sont près de trois millions aujourd'hui. Gloquents : 15 candidats pour le L'urbanisation s'effectue de

en quelques mois sur la montagne, rapprochant peu à peu la ville des bases de l'armée soviétique à la périphérie. Les tentes de nomades, tées çà et là, parfois au milieu de bidonvilles faits de conteneurs. Le conteneur reste le logement, ou l'échoppe, le moins onéreux, bien que, là aussi, l'inflation soit dure à supporter : un conteneur vide vaut aujourd'hui 55 000 afghanis, contre 35 000 afghanis if y a six mois. Les mouvements de troupes tiques restant encore peu perceptibles. Mais, selon plusieurs experts, ils sont réels. Sur la route qui mène au tunnel de Salang (et donc vers l'Union soviétique), on passe devant de nombreuses ses et entrepôts de l'armée rouge : des centaines de camion de véhicules blindés et de chars, des ateliers de réparation, des perkings pour porte-chars, se succè-dent, à flanc de montagne ou presque, protégés per des casemates discrètes, des blindés et des barrages. L'una de ces bases - la

base « numéro 3 » — aurait été confiée par les Soviétiques à des unités afghanes. La ceinture extérieure de sécurité de Kaboul est sous la respon-sabilité des Soviétiques, qui n'ont pas, en revanche, de garnison intra-muros. La nuit, des blindés prennent cocendant position à lques endroits stratégiqu mais, selon un diplomate, il s'agit moins de résister à une éventuelle attaque de la résistance afghane que de décourager un coup de force des « camarades » afghans. Le palais présidentiel est le seul endroit où les Soviétiques stationnent en permanence : une compegnie d'une centaine d'hommes, avec ses blindés, est ainsi chargée de veiller sur le président Najibul-

La sécurité de Kaboul s'est nettement améliorés cas demiers mois. Certes, dans la nuit du 28 au 29 avril, trois ou quetre roquettes sont tombées sur le centre, tout prêt du palais présidentiel, mais cela ne s'était pas produit depuis près de six mois. « Les moudishidins sevaient que soixente journalistes étaient en ville, ils ont probablement voulu vous souhaiter la bianvanue », Ironise un diplomate.

Le lac de Kharga est le seul endroit de « villégiature » pour les Kaboulis, notamment pour la colonie occidentale, est diplomatique. Sur les bords du lac. de jeunes Afghans pêchent à l'aide de lignes rudimentaires. Un peu plus loin sa trouve le terrain de golfe - un bien grand mot pour cette étendue pierreuse où l'herbe est rare et persemée de boîtes de conserve vides. Les chèvres débarassent les lieux des restes laissés par les pique-niqueurs dominicaux, Sur la rive opposée du lac, on aperçoit plusieurs villages. C'est la région de Pargham, située à moins de 10 kilomètres de Kaboul et qui n'a jamais été contrôlée par les iétiques. L'armée rouge y lance de temps à autre des opérations punitives, et la route qui y mêne est assez souvent minée par les moudiahidins. Les Soviétique l'armée afghane se sont, semble-t il, fait une raison, une trêve ayant même été instaurée le vendredi, de 7 heures du matin à midi. « Un officier afghan a dit un jour à des diplomates qui jouaient au golf : « Messieurs, veuillez vous retirer, il est 12 heures, la guerre va reprendre. > Vraie ou fausse, l'anecdote donne à réfléchir : à 10 kilomètres de l'endroit où elle a amassé une concentration de moyens milita sans précédent, l'armée rouge est tenue en échec

LAURENT ZECCHINIL

E-20 . . 1.25

 $= (-\vec{g}_i)'$ 

### AU RENDEZ-YOUS DE LA POLOGNE SUR MINITEL

3615 - POLK

Rencontres internationales - Traductions Manifestations culturelles

infos de « SOLIDARNOSC »

3615 - POLK La seule messagerie bilingue franco-polo

مكذا من الأصل

Soupir d'amour.

la bière qui fait aimer la bière.

ch sous une brise de renouveau

men Alghannian

### **Politique**

### La campagne présidentielle : le 1<sup>er</sup> mai du Front national

Cinquante mille personnes selon la police deux cent mille personnes selon les organisateurs — sont descendues le dimanche 1º mai dans les rues de Paris pour célébrer, avec une semaine d'avance, la fête de Jeanne d'Arc et parader devant M. Jean-Marie Le Pen auréolé de ses 14,39 % de voix au premier tour de l'élection pré-sidentielle. Fédération par fédération, rangés sons sadentielle. Federation par federation, ranges sons des centaines de drapeaux tricolores, scandant le slogan favori « La France aux Français! », ces milliers de manifestants, qui avaient reçu de sévères cousignes de discipline, out défilé toute la matinée et souvent sous la pluie de la place de POpéra à la Concorde en remoutant la rue de Rivoli.

A 13 heures, une messe traditionaliste était dite dans le jardin des Tuileries, précédant le discours attendu du président du Front national. Celui-ci a appelé ses quatre millions d'électeurs à ne pas donner « une voix » à M. François Mitterrand au second tour. Mais il ne les a pas invités explicitement à apporter leurs suffrages à M. Jacques Chirac, « le candidat résiduel » de la majorité, leur laissant la responsabilité de choisir « entre le pire et le unal ». Intervenant le soir sur

la Cinq, M. Le Pen s'est refusé à indiquer quel bulletin il mettrait personnellement dans l'urne le 8 mai. La veille, il n'avait cependant pas permis à ses parlementaires et aux cadres du Front nationai de débattre à huis clos de ces consignes élec-torales. Deux conseillers régionaux de Moselle et du Vaucluse ont osé s'en plaindre, sans obtenir gain de cause. Au cours de cette même interven-tion télévisée, M. Le Pen a encore indiqué qu'en cas de réélection de M. Mitterrand il s'associerait « certainement » à toute initiative de ces revanche, il a précisé que si une nouvelle loi élec-torale introduisant une dose de proportionnelle était proposée au vote du Parlement son groupe la oterait « sans aucun doute ».

D'autre part, la CFDT, la FEN et l'UNEF-ID a réuni dimanche quelque 15 000 manifestants de Belleville à la Nation qui scandaient « F comme fasciste, N comme nazi, a bas le Front national »; à la manifestation de la CGT, de la Bastille à l'Opéra qui a regroupé environ 35 000 personnes, M. Krazucki a dénoncé « les forces bestiales qui misent sur le racisme ». Toutes ces manifestations se sont déroulées dans

### Entre le « pire » et le « mal »...

« Non, non, non, pas une voix pour François Mitterrand, pas un Français de cœur ne peut apporter sa voix à cet homme-là », a lancé sous la pluie M. Jean-Marie Le Pen-dimente les mais Constignate par la dimache le mai. Ovationné par la foule, scandant « Mitterrand, four le camp!», le président du FN n'a pas pour autant appelé à voter pour le premier ministre. A aucun moment, il n'a cité le nom de M. Chirac, et c'est du terme de « candidat résiduel » qu'il l'a dési-

« Il nous reste une formalité à accomplir. Le 8 mai appartient au passé révolu. Nous sommes placés devant un choix alternatif - nous mmes en droit de le penser entre le pire et le mal », a ajouté
M. Le Pen, en expliquant que le pire
était à l'Elysée, et le mal à l'hôtel
Matignon. « J'ai déjà dit que le pire
n'était pas possible, qu'il n'était pas

Le député de Paris a alors décliné les trois possibilités qui s'offraient pour le 8 mai à ses troupes. « Ceux pour qui le plus important, et c'est vrai que c'est ce qui compte, c'est d'éviter Mitterrand et le socialisme, résiduel sans donner à leur geste d'autre signification que d'éviter le pire. D'autres attendront jusqu'au jour du vote pour savoir si le candi-dat de la majorité entend prendre en compte leurs aspirations légitimes et se décideront au dernier moment. dans le secret de leur conscience, après avoir entendu les ultimes léclarations du candidat.

#### « La France aux Français >

» D'autre enfin, qui n'arriverons pas à oublier les injures, les calomnies, les injustices et les reniements ainsi que les impuissances serons peut-être conduits, mais sous leur responsabilité, à refuser de choisir », a conclu M. Le Pen en demandant à ses partisans de « réfléchir à la gravité du choix ».

« On a répété sur les télévisions et les radios que Mitterrand ne pou-vait être élu qu'avec les voix du Front national, que ceux-là se rassurent, Mitterrand n'aura aucune voix du Front national et nous n'avons aucune responsabilité dans le scrutin de dimanche prochain et c'est à chacun de défendre ses chances », a-t-il lancé sous les accla-

- Qu'on sache bien, en toute circonstance et dès le 9 mai, que rien ne se fera dans ce pays désormais non seulement sans l'appui, le soutien et l'assentiment des quatre millions quatre cent mille Français qui ont voté pour moi, mais non plus sans l'opinion, l'assentiment et la sans l'opinion, l'assentiment et la bonne volonté des millions de ceux

• Le député RPR du Var et la Couve, seul député RPR du Var, maire de Saint-Tropez : « Mis à part quelques départements comme le majeure des cartes au sein de la droite au plan national. Les électeurs voter Chirac au premier tour et qui ont préféré exprimer une protestation le 24 avril retourneront vers Chirac le situation « rêvée » dans laquelle se trouvait M. Mitterrand ne lui a pourtant pas parmis de dépasser les prévisions des sondeurs. Les électeurs du Front national dans leur grande majorité pourront donc démontrer que leur protestation n'exclut pas leur conviction en se joignant au deupième tour à l'union des caullistes et des centristes. M. Chirac n'aura pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour les conveincre. »

qui auraient voté pour moi s'ils n'avaient été trompés », a-t-il pour-suivi avant d'en appelet à la « réaction nationale contre le déclin ».

M. Le Pen s'en est pris ane nouvelle fois aux médias, responsables selon hi de la « désinformation du peuple ». « Une fois informé, le peuple français nous fera une confiance majoritaire. - « Vous ètes l'avantgarde du peuple français », a-t-il encore lancé à la foule secouée de

Le Pen! Le Pen! A nouveau, le accusations de xénophobie, de racisme, d'extrémisme. « Notre programme est cohérent. Il est basé sur le respect des cellules fondamenfamille, du travail, de la cité, de la nation. » Respect aussi « de la France, de son patrimoine, de son

identité, de sa langue, de son àme ». La foule hurle « La France aux

Ce n'est pas « l'exclusion que nous prônons », a ajouté M. Le Pen, mais - un grand amour de notre peuple, de notre patrie, de notre passe glorieux ». « Le centre de gravité politique s'est fortement déplacé vers nos valeurs », 2-t-il 200ligné en rappelant que le FN avait aujourd'hui un poids électoral dou-ble du parti communiste. « Partout leader d'extrême droite a récusé les ils ont été écrasés par les forces des électeurs. » Clameurs dans l'assistance, les drapeaux s'agitent. M. Le Pen s'est prendra également aux « calotins marxistes » de la tales de la société: sur le respect de FEN, aux syndicats, représentants l'homme, de l'individu, de la de la « nomenklatura et du pouvoir FEN, aux syndicats, représentants syndicratique ».

### Les VUES de Raymond Depardon



1ª MAI 1988 rue de Rivoli à Paris

Jean-Marie Le Pen est debout devant la statue de Jeanne d'Arc, l'Ange blanc, son garde du corps, le protège, avec Nabucco de Verdi en boucle sonore ininterrompue, il regarde passer ses supporters comme un chef d'Etat. Il y a beaucoup de caricatures pour journalistes étrangers

terriblement banale, avec des têtes de Français de tous les jours. On est plusieurs photographes à être mal à l'aise. Messe, discours. Il termine en parlant de Jeanne, comme il l'appelle. Miracle! Il s'arrête de pleuvoir. « Evitez l'Opéra », dit une voix au micro, il y a une autre manifestation.

### La procession émerveillée

« Jeanne, si tu voyais ta France s. Mais laquelle ? Celle répit place des Pyramides, sorte d'hymne à la haine, ce méchant tube de la Pucelle : « Jeanne, si tu vovais ta France pleurer sa déchéance [...], Jeanne, cette France tant aimée, droguée, sidalsée, cette France tant aimée, qu'on a prostituée, tu sonnerais l'alarme, tu repren-drais les armes [...]. Ton peuple est à genoux, ton peuple est dans la boue. [...] On chante douce France, aux accents de

Ou cette autre France, para-dant sagement, le « cceur bleublanc-rouge », balancant entre Jeanne et Jean-Marie, entre sta-tue et tribun ? Le chef du Front national est là, debout sur le socie d'une estrade bieu azur, Bruno Megret et Jean-Pierre Stirbois, entre sa gauche et sa droite, si l'on ose dire. Il est là, affirme le chant, « celui qui a la France qui coule dans ses veines ». Ét, devant lui, pendant plus de deux heures, sa France lui va lentement couler, province par province, pour un hommage simultané à la sainte et au vainqueur.

Parade pour un succès électo

ral. Entre ce 1ª mai voté à la Saint-Joseph pour devenir celui de Jeanne et du muquet tricolore, le Front national s'est offert un défilé et le cœur de Paris entre Opéra et Tuileries, entre deux tours d'élection, l'un mémorable, l'autre déjà « résidès le matin à Saint-Augustin, la foule s'était rassemblée, et, sagement rangée région par région, fédération par fédération, accent per accent. Comme un pays au rendez-vous de son reuse surprise. De toute évidence, les consignes avaient été données pour gommer les aspémés trop voyantes, les slogans trop extrêmes, les gestes trop équivoques. Il ne devait point s'agir d'une manifestation d'extrême droite, mais d'un mouvement de joie populaire, de l'affirmation d'un force nouvelle et presque tranquille, avec laquelle chacun devrait désor-

mais compter. Les hommes en blazer bleu et écusson vert de la Détection, Protection, Sécurité (DPS), service d'ordre en tenue de gala, y veillèrent constamment, écartant tout ce qui pouveit détonner, séparant le skin-head du bon grain, et le mauvais royaliste de l'ami monarchiste. Les scouts d'Europe, les croisés de Mgr Lefebyre, les petits groupes néo-fescistes étrangers avaient été défroqués, et priés de se

Même les slogans les plus rudes se limitèrent à quelques « La France aux Français » ou «France, liberté, Le Pen I». Si au Nabucco de Verdi, chant de combat, s'ajouta, cette fois, l'Hymne à la joie, c'est que cette foule semblait avoir une certitude, cella des lendemains qui chantent, la fin du lepénisme honteux et groupusculaire, le pouvoir déjà, au bout des suf-

Ce ne fut pes le raz de marés espéré ou craint, mels, incontes-tablement, une grosse manif en famille, quartier de Paris par quartier, tranche de France par tranche, longue procession s'émerveillant sens cesse de se voir si nombreuse. Jean-Marie Le Pen les applaudissait. Ils l'applaudissaient. Paris d'abord, l'applaudissaent. Pars d'abord, et ses vingt arrondissements, ses vingt électorats suffisamment disparates pour démontrer la variété sociale du phénomène. Et, dernière, les banisues, hier rouges encore, la Seine-Salnt-Denis, le Val-de-Marne, cu planches aponre les Varsailleis blanches encore, les Versa

#### « Bon c'est fini?»

Jean-Marie Le Pen avait, dans une bousculade, déposé une gerbe de fleurs à son nom, aux pieds de Jeanne, Après lui, tous y vinrent, devant ces petits enfants de France, habillés comme pour les noces de la patrie et de la famille. La famille, justement, plus que symboliquement illustrée per les militantes du Cercle national des femmes d'Europe, landaus en tête, comme pour une prome-nade aux Tuileries. Et la patrie, avec cette Alsace qui eut le privilège d'ouvrir le chapelet des

Puis, vinrent les autres, gogne, la Franche-Comté. Jusqu'à la Bretagne, biniou en tête. « Un Breton à l'Elysée ». Jusqu'à la Lorreine. « Jesnne, voici ta Lorraine. » Jusqu'au Nord-Pas-de-Calais e cas dix gueules noires » et ce balai symbolique agité par la délégation de Roubaix, Jusqu'à la Normandie. Haute et Basse. « Merci Jean-Marie. > Jusqu'aux gros batallions marsellais et provencaux, languedociens et roussil-ionnais. Jusqu'à la Corse et le vieux militant arrivé au pied de l'estrade pour signifier au patron qu'il avait bien couvré pour la cause. «A Sartène, Jean-Marie, on a fait 271 voix ( >

en mal d'exotisme

mais surtout une foule

La pluie, cette pluie dont Jean-Marie Le Pen remerciera le bon Dieu plus tand d'avoir ainsi « semé », annonçant « de belles récoltes », cette pluie commença à noyer le bel ordonnancement. Sur son estrade, il n'en pouvait plus de lever les bras en V, d'applaudir, de remercier, de denser d'un pied sur l'autre. Il demandait, impetienté : «Bon, c'est fini ? On va rater la

Ce n'était pas fini. Il lui fallait encore sourire, et applaudir, répéter sans arrêt « C'est formidable, c'est super la il lui fai attendre les autres, les vingt pèlerins italiens du MSI, et autent d'Espagnols. Il lui fallait engore entonner le Chant des Africaina, forsque passèrent, au pes, bérets rouges, bérets verts, képis blancs de la légion, ou calots de la coloniale, les mili-tants du Cercle national des combattants, conduits par le tonitruant député Roger Holeindre. Et, derrière eux, les cadets > du CNC sous leur drapeau et leur devise : *Qui cee* gagne. Rien ne lui fut épargné, pas même une malgrichonne délégation des indépendants. e ils ne sont que vingt, souffia Brun Mégret. Citez quand même Philippe Malaud au porte-

micro. » Comme an bouquet final, arrivèrent plus d'un milier de gar-cons et de filles du Front nationai de la jeunesse (FNJ). « Jeanne, voici notre espérance. > Jean-Marie Le Pen, tout requinqué, répéta : « lis ont de bonnes têtes, ils ont de bonnes têtes. » Et les jeunes, en faca, scandèrent : « Le Pan, jeunesse,

Europe, nation. > Jean-Marie Le Pen venait d'avoir son coup de cœur. Il n'était pas dit qu'en cette Saint-Joseph sainte Jeanne, la Pucelle, n'aurait pas le sien, l'arrivée sous de multiples ori-flammes, à la façon processionnaire, d'un pèlerinage politique, les très nombreux fidèles de Chrétienté-Solidarité. Avec, en prime, quelques phalangistes libanais sous leurs couleurs. Jean-Marie Le Pen ne manque pas de féliciter le pape de cette Eglise, Romain Marie. « Bravo, c'est impressionnant. »

Après, ce fut la messe sous la pluie incessante, le pique-nique humide sous les frondai-sons, puis, sur cet autel devenu podium, l'appei, cette fois, à ne plus voter Jeanne d'Arc. Ni même Mitterrand. Et à peine

Chirac. PHILIPPE BOGGIO et PIERRE GEORGES. Les catholiques intégristes dans le défilé

#### « Dieu protège la France »

fidèles de toutes les batailles inté-gristes, ceux de Saint-Nicolas du Chardonnet, de la salle Wagram, de Saint-Louis de Port-Marly, de Sainte-Geneviève d'Argenteuil, de Saint-Geneviève d'Argenteuil, de Saint-Jean-Marie Vianney de Fontainebleau, etc.; autant de noms d'églises, de chapelles et de messes à l'ancienne arrachées à la convoitée des « évêques modernistes » ou des « curés en djellaba, façon Taizé... »

· A Port-Marly, les CRS ont traité un curé en soutane moins bien qu'un Canaque, s'insurge encore, un an après, M. Philippe Colom-bani, conseiller régional du Front national. Tous vitupèrent les évê-ques de France – accusés de confondre le magistère de l'Eglise avec le socialisme – et M. François Mitterrand, pour ses clins d'œil de jésuite » en direction du christia

#### L'argent de la quête

Familles nombreuses et endimanchées, jeunes au crâne rasé, vieux paroissiens de la tradition, repren-nent à tue-tête, chapelet en main ou missel sous le bras, leur credo et leur gloria. Nostalgiques de la chrétienté d'autrefois, ils sont fondus dans la foule bleu-blanc-rouge des Tuileries, près de l'autel dressé en l'honneur de Jeanne d'Arc, à genoux sous les parapluies et dans la boue. • On se croirait en Pologne », dit un fidèle. « Dieu protège la France », répond une banderole.

« Quel autre homme politique que Le Pen commence ses discours par une messe solennelle? », s'exclame, admiratif, un enfant de chœur de Saint-Nicolas du Charchœur de Saint-Nicolas du Char-donnet, scout d'Europe, réquisi-tionné aujourd'hui pour vendre Anti-89, le journal des catholiques contre-révolutionnaires. Quatre-vingt-dix pour cents des fidèles de son église, occupée depuis onze ans par les intégristes, ont voté pour le président du Front national. Expli-quant ce choix, le jeune homme dit quant ce choix, le jeune homme dit gravement : « Parce que nous crai-gnons la libanisation de la Formes Debt de lui su mend de qui regroupe les catholiques lepé-nistes, les livres sur les chouans ou sur Jeanne d'Arc voisinent avec les chants traditionnels, en disques ou ettes, de la fleur de lys des troupes coloniales et des paras.

Un jeune diacre en soutane. ordonné à Ecône, ne voit dans les théories du Front national « rien d'incompatible » avec l'Evangile, dit-il, citant d'un air convenu les

 RECTIFICATIF. — Dans l'article consacré à Jeanne d'Arc Ue Monde daté 1≤2 mai), il fallait Tire que e la dimension universelle de Jeanne d'Arc est mystique » (et non

Ils étaient venus, ils étaient tous noms de Mgr Gaillot, évêque en procession, les fantassins d'Evreux, de Mgr Vilnet, évêque de Lille, de Mgr Decourtray, archevêque de Lyon, quand, dans son homé-lie, le célébrant, l'abbé Tourniols-

Duclos dénonce les « déviations » commises par les évêques de France. Celui-ci récite la messe en latin dans la forme, précise le prêtre inté-griste, « où elle a été célébrée devant Jeanne d'Arc et devant Louis XVI ». Il rend grâce « au roi des cieux qui est aussi le roi de France . Dans la fumée de l'encens, missel et calice sous la pluie, il appelle Jeanne d'Arc - pierre d'angle de notre nationalisme » lui évite le sort réservé au Liban et aux nations sous le joug totalitaire. aux nations sous le joug totaitaire.

Le salut d'un pays n'est pas dans l'amalgame des partis mais dans l'affirmation de la foi religieuse et patriotique », conclut-il. L'argent de la quête ira au comité d'organisation du Front national.

6.47

-

.

- - -

-

7.50

2 2 2 7. mn

\*:

Devant le trop-plein, les fidèles ne pourront pas communier, mais ils auront vibré et prié ensemble pen-dant près de deux heures. Après l'Ita missa est, et l'entrée en scène à grand spectacle de Jean-Marie Le Pen, ils reprendront force en suppliant, une dernière fois, la Vierge Marie qu'elle entende - le cri de la patrie : catholiques et Français tou-jours ».

HENRI TINCO.

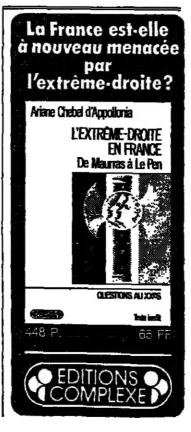



that the second the second

in Line in the second

and survivors of

American defeation

March Control Page 1 1 18 18

Minus of Carrier Community of the Association of the Carrier C

1- MAT 1945 inga 🎥 🏿 isana na 1952. Na

Louis April Land Tark • Dica protege la France »

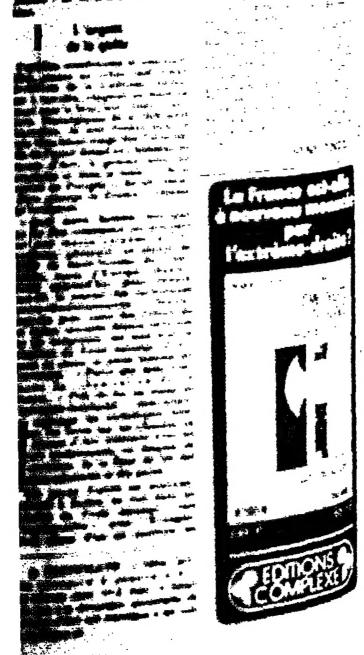

### **Politique**

### et les manifestations hostiles à M. Jean-Marie Le Pen

### Parfum de revanche

vient d'enrichir le dic-tionnaire politique. On connaissait le choix entre « la peste et le choléra », entre « bonnet blanc et blenc bonnet »; il y a donc maintenant celui « entre le pire et le mal». S'il n'avait tenu qu'à lui, le président du Front national, plus que jamais intimement convaincu d'être le seul à incamer pour ce pays «le bien» aurait sans doute refusé de trancher.

Mais, coincé entre un état-major lui-même divisé et des troupes «mercenaires» venues d'horizons différents - et donc susceptibles à la moindre défaillance d'y retourner, - M. Le Pen, quoi qu'il en dise, a dû composer et se trouve contraint de gérer le flou.

«Pas une voic» à M. Mittamand - « le pire », - a-t-il lancé, en précisant que cet appel s'edressait aux «hommes de cœur». Personne ne s'attendait en vérité que le candidat du Front national reprenne à son compte officiellement la vieille logi-

Il ménage da la sorta son flanc droit et se lave pour l'avenir de toutes accusations de traîtrise qui, au moment des redistributions des cartes à droite, auraient pu lui être fatales. Mais les hommes de raison de son parti, tels ceux de la ligne Stirbois, n'hésiteront pas, comme ils le disent en privé, à appliquer le vote du «pire» pour récupérer le moment venu les suffrages du

Sous bénéfice d'inventaires complets, M. Le Pen ne déconseille pas à ses amis de voter dimanche pour M. Chirac, « le candidat résiduel ». Formule assassine prouvant bien que, pour l'heure, M. Le Pen reste insensible aux tentatives de séduction de M. Pasqua. Mais surtout le président du Front national se trouvait, là encore, devant une double contrainte. Un trop grand enthousiasme vis-à-vis de M. Chirac aurait ou faire fuir ses électeurs venus de la gauche. Et il aurait pu être accusé, comme il l'a lui même

relevé, d'avoir donné au candidat RPR, surveillé en permanence par les centristes, « le baiser qui tue ».

En fait, M. Le Pen ne croit plus utile aujourd'hui de « tirer sur une ambulance ». Le deuxième tour du 8 mai n'est plus, salon lui, qu'une ∢ formalité ». Face à une classe politique paraugeant « dans les affaires nauséabondes », fourvoyée dans une cohabitation synonyme pour M. Stirbois de « collaboration » et coupée de la « fine fleur du peuple français » que le Front natio-nal croit avoir rassemblée dimanche à Paris, la stratégie de M. Le Pen apparaît clairement : OPA sur le RPR, clins d'œil aux électeurs de gauche - M. Le Pen reprenant dimanche au PCF le thème de la défense des « travailleurs », ravalement de la façade nationale populiste. M. Le Pen affiche la couleur. Les siogans « Le Pen au pouvoir / » fleurissent. Les élections municipales vont permettre de moissonner ce qui vient d'être semé. Les militants sont conviés à la propagande, les sympathisants appelés à adhérer.

#### Croire à l'impossible

Le Front national commence à croire à l'impossible. C'était patent dimanche : les mines et comportements en quelques semaines ont changé. Sur les Tuileries flottait ce parfum indéfinissable mais grisant de la revanche sur ce que M. Le Pen a appelé « les calomnies, les injustices et reniements ». Les exclus sortent de l'ombre. « Rien ne pourra plus se faire sans nous », a-t-il encore lancé. Pour lui ce n'était que e l'avant-garde » qui paradait ainsi dans Paris pour sauver comme le dit leur chanson « la France droguée, sidalsée ». Le Front national n'a plus confiance qu'en lui-même. Le temps des compromis est révolu. Celui de l'hégémonie est venu.

> DANIEL CARTON et PIERRE SERVENT.

### La CGT a regroupé plus de 35 000 personnes à Paris

horumes d'environ vingt-cinq ans n'en sont pas revenus à leur sortie du des banderoles CGT les attendaient! - On s'est trompé de manif., dit l'un d'eux à son cama-

rade en l'invitant à quitter les lieux. La CGT occupait bien ce pavé-là de Paris. La centrale de M. Henri Krasucki a réussi sa manifestation parisienne du 1 mai - de la Bastille à l'Opéra — en rassemblant plus de 35 000 manifestants (plus de 100 000 selon les organisateurs). Le défi de M. Le Pen a servi de mobilisation, renforcée par une très nom-breuse participation d'immigrés et par le concours d'« unitaires » (plus de 5 000) qui avaient défilé le matin avec la CFDT, la FEN et les anto-

Même la pluie n'a pas dissuadé les manifestants, plus nombreux avec la CGT que le 1ª mai 1987 (20 000). Au départ du défilé, M. Krasucki a donné le ton : • Face aux forces bestiales qui misent sur la haine et le racisme pour diviser les petits et favoriser les puissants, darité des travailleurs français et immigrés, unis dans cette manifescomme ils le sont pour leurs intérêts de salariés. »

également souligné qu'il nourrissait peu d'illusions quant au résultat de l'élection présidentielle : « Quoiqu'il métro République. Des militants et arrive, c'est sur lui-même, sur son action résolue que le monde ouvrier doit compter. Personne ne lui don-nera les salaires, les pensions, l'emploi, les formations, les qualifi-cations, la sécurité sociale, si ce n'est sa propre action de masse et dans l'unité. » En tête du cortège, une banderole de la CGT-liede-France proclamait: « le mai 1988, tout passe par la lutte!». Venaient derrière les dirigeants de la CGT une délégation du PCF avec M. André Lajoinie, fréquemment applandi par la foule massée sur les trottoirs, et un groupe important de grévistes cégétistes de la SNECMA, qui scandaient à l'intention de leur PDG: «Et hop! Capillon, on veut notre pognon; et hop! général, on veut nos 1 500 balles!».

#### Le « comp du père François »

La manifestation de la CGT n'a pas témoigné le moindre soutien à M. Mitterrand renvoyé souvent dos à dos avec M. Chirac à travers les slogans et les banderoles : - Chirac

ou Mitterrand, pour le SMIC à 6000 F!», « Botha fasciste, Chirac et Mitterrand complices I », « On ne nous fera pas deux fois le coup du père Prançois. Il faut lutter, se syndiquer CGT !», « Tonton, si tu savais, ta paix sociale, où on se la met!., -la paix sociale, ça sert le

Les travailleurs immigrés (Turcs en très grand nombre, Algériens, Marocains, Tunisiens, Kurdes, Iraniens, Tamouls, etc.) étaient répartis sur l'ensemble du cortège, qui scandait ou affichait des slogans contre le Front national : « Halte à Le Pen et au racisme! ». « Plus d'emplois et de salaires, et Le Pen sera par terre!», «Le Pen c'est la haine, pas de place à l'antenne!», · Le désespoir a fait Le Pen, l'espoir le tuera! », «Français-immigrés, solidarité! ». Les militants de la Jeunesse communiste promenaient une banderole - Le P'haine, les idées nous font gerber ! », quelques centaines de mêtres devant des Erythréens qui, avec leurs badges CGT, proclamaient sur leur banderole: Condamnons l'agression éthiopo-soviétique en Erythrée! »...

La CGT était visiblement soucieuse d'éviter toute provocation. En tête du cortège, les militants du service d'ordre étaient munis de petits drapeaux rouges accrochés à de

soucieuse d'occuper le terrain de la revendication syndicale. Dans un défilé qui regroupait de nombreux personnels communaux de la région parisienne, des agents des services publics et des salariés de Renault, les mots d'ordre sur le SMIC à 6 000 F ou la lutte contre l'austérité - - Pour nos retraites et nos salaires, faites payer les milliardaires! - revenaient souvent. Comme l'Internationale.

Tandis que des militants du SNES – mais sussi du SNI des Hauts-de-Scine, du MRAP et du Syndicat de la magistrature – se trouvaient dans le cortège, les « nni-taires » s'étaient rassemblés à la queue. Les syndicats CGT-CFDT de la FNAC ouvraient leur marche au cri de « Contre le fascisme, contre le racisme, manifestons dans l'unité! -, - juste derrière Lutte ouvrière et devant la CFDT du Valde-Marne, puis en rangs compacts les «juquinistes» avec M. Pierre Juquin, le PSU, la Ligue communiste avec M. Alain Krivine, et enfin les anarchistes. « A bas le Front national, F comme fasciste, N comme nazi!., criaient-ils en récismant l'- unité ».

MICHEL NOBLECOURT.

#### Les rassemblements en province

En province, plusieurs manifesta-tions se sont déroulées « presque dans l'unité - avec une forte connotation antiraciste. A Marseille, le slo-gan du jour était « couscous-paellaaloli, même combat », repris par les 1 500 manifestants rassemblés par la CFDT, le MRAP, la Ligue communiste et les comités Juquin ; 3000 autres avaient défilé avec la CGT et la FEN.

A Lyon, 4000 personnes ont emprunté un même parcours, à l'appel de la CGT, de la CFDT avec le MRAP, la JOC et la Ligue communiste. De nombreux grévistes de Michelin étaient présents parmi les 3000 manifestants de Clermont-Ferrand. Il y a en des rassemble-ments séparés à Bordeaux (2 200 personnes avec la CGT, quel-

Limoges (1500 avec la CGT et 2500 avec les antiracistes), à Strasbourg, au Havre et à Rennes. Le défilé a été unitaire à Rouen, avec 1000 personnes, mais aussi à Tou-louse. Les syndicats CFDT et FO de Lorraine ont participé à un rassem-blement avec les syndicats allemands et luxembourgeois à Sarrebruck, en RFA. M. Jean Bornard, président de la CFTC, a assisté à un meeting organisé le 30 avril à Sarreguemines par le syndicat chrétien allemand CGB de la Sarre et la CFTC de Lorraine.

M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, s'est rendu Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) pour y prononcer une allocution devant les militants.

M. Mitterrand:

la « bête immonde »

n'aura pas

Dans le périodique Légende du

siècle, édité par M. Roland Cas-tro, M. Mitterrand évoque les

causes de la montée du recisme

Le président-candidat déclare :

La crise, les chômeurs, la

démogagie, ce sont des faits. Il y

a aussi l'ignorance, l'entassement

Toutes ces intolérances, ces

exaspérations vécues au quoti-

dien, qu'un démagogue trans-

urbain, l'irritation du voisinage.

### Le cortège presque unitaire de la CFDT et de la FEN

Les anciens et les nouveaux Est-ce la tristesse du ciel ou les ratés de l'union ? La manifestation partiellement unitaire, du SNUI (impôts), et de l'UNEF-ID, de la CFDT, de la FEN et de la FGAF (fonctionnaires autonomes), qui, en un long cortège étiré de quelque quinze mille per-somes, a zigzagué à travers l'est de Paris, le dimanche le mai, du boulevard de Belleville à la République et à la Nation, n'a démarré

que lentement. Au départ, M. Edmond Maire plaide pour un e syndicalisme de proximité capable de recréer une cohésion démocratique à la base », alors que M. Yannick Simbron, le secrétaire général de la FEN, regrettait que l'appel n'ait pas été « plus large ». L'échantillon était cependant assez fourni. Les gros bataillons

étaient ceux des syndicalistes. En tête, ceux de la CFDT et de ses organisations parisiennes, des cheminots aux finances et aux ffaires culturelles, mais aussi des délégations de grévistes de Michelin ou de la SNECMA suivis de la FEN. Mais on v trouvait aussi des bataillons du SNES, le syndicat des professeurs du second degré, souvent plus pro-che du PC ou de la CGT, ou ceux du MRAP. Quelques cégétistes étaient même présents, arborant leurs badges dans le groupe des « unitaires du Calvados », bien décidés à manifester le matin avec la CFDT, l'après-midi avec leur confédération.

Les socialistes, que représentait M. Delebarre, ancien ministre du travail de M. Laurent Fabius, étaient discrets. Mais plusieurs milliers de personnes s'étaient regroupées autour des comités de soutien à Pierre Juquin, de la Ligue communiste révolutionnaire et de la troupe plus dynamique des Jeunes contre l'exclusion. On y trouvait même une pincée de moudjahidines iraniens ou de comités de solidarité avec la «Kanaky», comme plus avant, des Polonais de Solidarnosc, ou des bannières du syndicat démo-

cratique d'URSS, le SMOT. De ces morceaux épars du « peuple de gauche », l'unité était faite par l'opposition au Front national et l'affirmation de la solidarité avec les immigrés. « F comme fasciste, N comme nazi, à bas le Front national! », et « Pre-mière, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés! » furent les

slogans les plus repris. Edmond Maire devait le justifier par « le danger de voir croître l'audience d'un leader populiste, extrémiste, autoritaire ». Seuls les ouvriers de la SNECMA rappelaient quelquefois qu'ils «étaient toujours là » pour « le pouvoir d'achat », et les enseignants du SNES, pour lutter - contre le racisme - et « contre l'austérité ».

#### Silence . à Charonne

Ce refus de l'exclusion avait attiré à la fois les anciens, qui avaient perdu l'habitude de manifester, intellectuels ou syndicalistes, et ceux qui ne l'avaient pas encore prise, comme ces étuaffiche, montrant Le Pen derrière le masque de Chirac, fût ambigué... Ce sont les premiers qui au départ out dominé une manifestation bon enfant, qui malgré l'urgence des slogans semblait quelque peu atteinte d'une langueur printanière. Mais le dynamisme des plus jeunes finit par l'emporter, comme ces étudiants qui ralentissaient volontairement le pas pour repartir en courant en reprenant leur slogan : • Oh la la! c'est chaud! Oh la la! c'est trop, Le Pen fait 15 %. - C'est à peine si l'on remarqua dans le brophaba des sonos et des refrains qui se faisaient écho la la minute de silence observée en tête du cortège au métro Charonne (1), où, symboliquement, Harlem Désir, l'animateur de SOS-Racisme, vint rejoindre les leaders...

Et la Bastille, tandis que les organisateurs et des militants de la CFDT appelaient la manifestation à se disperser, des cordons se mettaient en place pour guider plusieurs milliers de manifestants vers la Bastille et le départ du cortège de la CGT, autour du nou-veau slogan : « A la Bastille dans l'unité! » Les porteurs de banderoles « unitaires » durent céder la tête aux grévistes de la SNECMA, tandis que les syndi-calistes de la CFDT de la région parisicane ou de Basse-Normandie fermaient la marche.

(1) C'est dans l'entrée du métro Charonne que le 8 février 1962, huit participants à un manifestation contre l'OAS (Organisation armée secrète implantée en Algérie), repoussés par les policiers contre les grilles fermées, avaient péri étouffés.

### **Quatre Prix Nobel français** lancent un appel antiraciste

Ouatre Prix Nobel français, plusieurs professeurs an Collège de France et des personnalités du monde scientifique ont signé un appel dirigé contre le Front national et contre tout compromis entre ce parti et M. Chirac.

Les sciences, la littérature et les arts font la dignité de l'homme et ont pour ambition ultime le progrès de l'humanité, déclarent-ils. Leurs démarches, leurs résultais comme leurs finalités s'opposent à toutes les idéologies d'exclusion et de mépris qui portent en elles la haine et donc le germe de la violence. Pourrait-on oublier que dans un passé encore récent le racisme et la xénophobie ont conduit des nations pourtant de grande tradi-

■ M. Mitterrand : « Cris de joie et cris de haine. » - Devant des milliers de personnes rassemblées le samedi 30 avril à l'hippodrome de Vincennes par les comités « Jeunes pour l'égalité » qui lui ont réservé un accueil enthousiaste, M. Mitterrand a déclaré ; « Je préfère ces cris de joie et d'accueil aux cris de haine qu'on entend ailleurs (...). Je préfère qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on dialogue, qu'an chante plutôt qu'an se nuise et qu'on se combette. >

La « fête des jeunes pour l'égalité » a rassemblé Jacques Higelin, Charlélie Couture, Yves Simon, les groupes Eli Medeiros et Niagara, Guy Bedos, Gabrielle Lazure, en présence de MM. Jospin, premier secrétaire du PS, Lang et Harlem Désir, président de SOS-Recisme.



tion dans les arts et dans les sciences à de tragiques catastrophes? C'est pourquoi nous appelons les Françaises et les Français à réfléchir. Nous leur demandons de se détourner de ceux qui veulent les entraîner dans ces voies dangereuses et de refuser leur confiance à celui qui, par ambition ou calcul, accepterait de transiger avec eux et d'accroître leur influence. .

Les quatre Prix Nobel signataires sont MM. François Jacob (médecine), Jean-Marie Lehn (chimie), André Lwoff (médecine), Jean Dausset (médecine). Se sont associés à cette démarche MM. Pierre Aigrain, qui fut secrétaire d'Etat chargé de la recherche dans le troisième gonvernement Barre, et Michel Crozier, sociologue, membre du comité de soutien à la candidature de M. Raymond Barre,

#### < Combattre le fascisme montant »

A l'initiative des mathématiciens Michel Broué, Henri Cartan et Laurent Schwartz, trois cents personnalités appellent à « combattre le fascisme montant ». Les signataires exigent - le refus sans faille de tout compromis, quel qu'il soit, avec le Front national et ses idées, le rejet

clair de toute faiblesse, de toute démagogie à l'égard des forces de la xénophobie, du racisme, de l'exclusion ». Parmi elles, on relève les noms de MM. Philippe Alfonsi, Pierre Arditi, Lucie Aubrac, Maurice Dugowson, Jean Lacouture, Edmond Maire, Paul Milliez, Benja-min Stora, Paul Thibaud, de nombreux mathématiciens, biologistes et professeurs d'université.

#### Un « comité d'éthique politique >

un « comité d'éthique politique » qui se donne pour tâche « de mettre en échec les tentatives qui visent, comme celle du Front national, à introduire chez nous le ferment de la discrimination raciale, donc à bafouer notre devise républicaine et. plus généralement, à porter atteinte à la paix entre les peuples». Co manifeste est signé par le rabbin Josy Eisenberg, Mgr Jacques Gail-lot, évêque d'Evreux, Maurice Grimand, ancien préfet de police de Paris, MM. Yves Jouffa, président de la Ligue des droits de l'homme, Alexandre Minkowski, Jacques Stewart, président de la Fédération protestante de France, Fred Zeller, ancien grand maître du Grand Orient de France.

#### L'Organisation juive de combat réapparait

La mystérieuse Organisation inive de combat (OJC), qui avait revendiqué la mise à sac des locaux de National Hebdo, organe du Front national, le 20 décembre dernier, et celle de deux librairies d'extrême droite, le 27 janvier, s'est manifestée, de nouveau, le dimanche le mai. Une dizaine de personnes ont « attaqué », successivement, en milieu de journée, le siège de National Hebdo, blessant légèrement un gardien à la tête ; celui de la fédération parisienne du Front national, donnant quelques coups de pied dans la porte : celui de l'état-major

Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi, l'OJC a revendiqué ces actions et annoncé qu'elle « harcèlerait sans fin les instruments antisémites en France ». Selon elle, le Front national est le - parti de couverture de tous les mouvements néo-nazis en France - ct « l'heure de la résistance contre la bête néo-

#### forme ensuite en programme, et un idéologue, le cas échéant, en doctrine d'exclusion. Ce sont des causes réelles, qu'il ne faut pas négliger, ni dédaigner. Mais au-

Dans la même publication,

M. Michel Rocard écrit : « Pour une part, le vote Le Pen vient

moins des flux migratoires du

tiers-monde que des incertitudes

de la vie quotidienne. A prendre les problèmes un par un, au

niveau où lis se posent concrète-ment, un vaste chantier nous est

Le politique ne peut certaine-

ment pas y construire seul, mais il peut y apporter une contribu-tion déterminante. [...] La récon-

ciliation des Français avec leur

delà de ces choses, qui sont expli-Plusieurs personnalités ont créé cables, il y a tapi au fond de tout être humain un homme préhistorique, un membre de la tribu. Et c'est parce qu'il peut se réveiller en chacun de nous, au pire moment, ce frère monstrueux et inconnu de nous, que le racisme doit être d'emblée combattu et réprimé. Comptez sur moi. En France. la . bête immonde » n'aura pas droit de cité. » M. Rocard: la vie est ailleurs

de campagne de M. Jean-Marie Le Pen, où la porte ne leur a pas été ouverte : celui de l'Entreprise moderne et liberté, où ils ont vainement tenté de pénétrer.

système politique a toujours été une nécessité de la démocratie, Elle est devenue une exigence de salubrité. C'est au politique qu'il revient de faire l'essentiel du chemin de descendre de ses paradis artificiels, de ne pas se cantonner dans les vapeurs enivrantes des sommets. La vie est ailleurs. Il lui faut la retrouver. C'est la condition de sa dignité, de son efficacité. .



ACTUALITÉ

36.15 LEMONDE



### Avant le second tour de l'élection présidentielle

### L'« effet Pasqua » trouble la majorité

l" mai, avec les déclarations de M. Charles Pasqua à l'heb-domadaire Valeurs actuelles, selon tesquelles, « sur l'essentiel », le FN se réclame des « mêmes valeurs que la majorité » (le Monde du lundi 2 mai), M. Jean-Marie Le Pen est parvenu, une nouvelle fois, à être le sujet principal des déclarations politiques de la fin de semaine.

Puisque M. Le Pen s'emploie à récupérer » l'Histoire à son profit, grâce à son «hommage à Jeanne d'Arc», les dirigeants du PS lui répondent sur le même terrain, en déclenchant un tir de barrage, à coup de références historiques évo-quant un passé plus récent, et plus sinistre. Dimanche à La Rochelle, M. Michel Rocard a affirmé que l président du FN - livre aujourd'hui son message aux Français dans une forme provocatrice qui voudrait transformer le Paris de 1988 en Nuremberg des années 30 (1) ».

M. Mauroy, lui aussi, a évoqué les années 30 et la montée des fascismes en Europe, pour affirmer dimanche à Tours, comme nous le signale notre correspondant, que M. Le Pen « représente l'anti-France, [...] soulle les valeurs de la République - et que - Hitler et Mussolini sont venus au pouvoir démocrati-quement élus ». Plus optimiste, M. Henri Nallet saute à pieds joints par-dessus les années noires. Il a souhaité dimanche à Saint-Jeande-Braye (Loiret), que «le 8 mai 1988 soit digne du 8 mai 1945 - (2).

Evidemment, comme M. Nallet, l'ensemble des dirigeants socialistes trouvent une « raison supplémentaire » de voter pour M. François Mitterrand, qui, comme l'a dit M. Laurent Fabius en Corse la semaine dernière, représente, aux yeux du PS, un « rempart » contre la « marée montante » du lepénisme. Mais les dirigeants socialistes s'accordent aussi pour s'abstenir de toute critique à l'égard de l'électorat de M. Le Pen. Tout au plus M. Rocard observe-t-il que «les électeurs de M. Le Pen souffrent ni M. Rocard observe-t-il que «les ques Chirac que par l'autre candi-électeurs de M. Le Pen souffrent ni dat ». Lui aussi membre du gouver-plus ni moins des mêmes maux que nement et membre du RPR,

sent plus mal ».

Si le grand rabbin Sitruk a, lui aussi, fait appel à l'Histoire en affirmant, lundi, sur Radio-J que la commant, nundi, sur Radio-J que la com-munanté juive est « inquête de ce que les gens puissent oublier tout ce qu'il y a de négatif dans le parti de M. Le Pen», M. François Léotard a jugé, dimanche, au «Club de la presse» d'Europe I, que l'on a vu défiler « la France de l'inquêtude, que certains souhaitent transformer en France de la peur ». M. Léotard a ajouté : « Je souhaite [...] que nous n'exploitions pas cette peur mais que nous y répondions. »

Avant le défilé « sacrilège », selon l'expression de M. Mauroy, c'est la petite phrase de M. Pasqua sur la communanté de valeurs entre le FN et la majorité parlementaire qui avait suscité à gauche comme à droite, un certain émoi.

Au PS, pas de surprise : on crie haro sur les convergences honteuses. M. Louis Mermaz juge que « Pasqua vient d'7ter son masque à Chira et M. Mauroy assure que le ministre de l'intérieur « part en éclaireur ». M. Jospin prédit l'échec de cette « stratégie » qui consiste à « additionner la droite et le lepénisme », car deux mouvements « en sens contraire - vont se produire : des électeurs de droite et du centre refuseront le « rapprochement » avec M. Le Pen, tandis que « des centaines de milliers d'électeurs qui ont émis un vote de protestation [...] y compris en votant pour Le Pen, ne voteront pas pour la poli-tique antisociale de Chirac ».

#### « Rien à voir... »

Dans la majorité, les réactions sont plus nuancées, et plus embar-rassées. Seul M. Camille Cabana, proche de M. Chirac et secrétaire d'Etat aux rapatriés, a soutenu samedi à Nice que « les valeurs dont se réclament M. Le Pen [lui] semblent mieux incarnées par Jac"Nous n'avons rien à voir avec la philosophie du Front national ». A l'UDF, M. Bernard Stasi (CDS) vient à sa rescousse, en lançant dimanche soir sur TF l, que « si Jacques Chirac doit évidenment

prendre en compte curtaines des préoccupations des électeurs du FN, il doit récuser avec vigueur des valeurs du Front national ». Même tonalité chez le ministre CDS Pierre Méhoingrie Méhaignerie – « nous ne parta-geons ni la plupart des idées ni les valeurs de M. Le Pen » – ou chez le secrétaire d'Etat PR Claude Malhuret, pour qui « il n'est pas possible » de prétendre que la majorité partage avec le FN « des valeurs communes

pour l'essentiel ». En revanche, M. Charles Millon, lieutenant de M. Barre, tourne autour du pot, en sonhaitant, samedi sur RTL que M. Pasqua « explicite rapidement su pensée pour éviter tout malentendu » et en affirmant sur Pacific FM que le ministre de l'intérieur fait « une analyse » et qu'il n'y a « rien de choquant dans son expression - dès lors qu'il parle de - valeurs communes à toute la nunauté nationale ».

Reste la vraie-fausse consigne de vote de M. Le Pen. M. André Rossinot, ministre radical, renvoie la balle au président-candidat. Pour lui, M. Le Pen est un « allié objectif de François Mitterrand . Des considérations électorales que le grand rabbin de France voudrait voir dépassées lorsqu'il émet un voen : « Si l'on voulait l'intérêt de la France, l'aurais très bien vu que toutes les forces démocratiques et républi-caines s'unissent dans un mouvement très vaste. La grandeur d'une démocratie, c'est que chacun peut être ce qu'il est tout en se reconn sant dans un idéal commun. »

(1) Cette ville allemande était le lieu de prédilection d'Adolf Hitler pour regarder défiler ses troupes à ses pieds ors des grandes parades nazies. (2) Le 8 mai 1945 est le jour de la apitulation de l'Allemagne nazie.

### M. Chirac accuse M. Mitterrand de mensonge à propos de l'affaire Gordji

RENNES de notre envoyé spécial

M. Olivier Guichard, député (RPR) de la Loire-Atlantique, pré-sident du conseil régional des pays de Loire, a remercié M. Jacques Chirac d'avoir - décidé de repartir en campagne pour le second tour », d'être « présent sur le terrain, à tro-vers la France » et d'être « l'incarnation de l'essentiel » face à M. François Mitterrand. C'est ce qui s'appelle ne pas se raconter d'histoires. La tournée provinciale de M. Chirac, le samedi 30 avril, a été marquée au coin du réalisme.

été marquée au coin du réalisme.

Certes, il y avait, au déjeuner du palais de la Baujoire, à Nantes, comme au meeting de Rennes, le soir, ce qu'il fallait de jeunes enthousiastes pour crier « Chirac président! » et « On va gagner! ». A quoi le premier ministre a répondu, sobrement, par des « sans doute », c'est probable », voire « je le pense », en ajoutant : « Mais le pense », ca ajoutant : « Mais je n'afficherai pas, sur ce sujet, la cer-titude de mon adversaire, ne croyant pas aux vertus de la méthode Coué. - Cette prudence était partagée par ses hôtes. Les dis-cours entendus samedi faisaient autant de part aux raisons de l'échec qu'à celles qui peuvent inspirer l'espoir pour le 8 mai.

C'était M. Guichard, assurant que la droite n'est pas touchée par « le bénéfice du doute » en faveur de M. Mitterrand. C'était M. Alain Madelin, ministre de l'industrie. délégué général du PR, dénonçant en M. Mitterrand « la voix qui nous dit : dormez tranquilles » et qui « nous berce d'illusions », et affirmant: « Peut-être vaudrait-il mieux dire que Jacques Chirac ne rassem-ble pas, mais qu'il entraîne. » C'était, à Rennes encore, M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'équipo-ment referdent du CDS estiment. ment, président du CDS, estim Les électeurs nous savent plus efficaces, mais ils nous croient moins justes, et ils ont tort. -Cétait enfin, à Nantes, M. Philippe Mestre, député (UDF) de la Ven-dée, directeur de la campagne de

M. Raymond Barre, évoquant - ces na. Nayunus band, conquair et dont nous savons que vous serez le garant lorsque vous aurez été élu président ».

Comme de bien entendu, M. Mes-

tre disait, en fait, le contraire de ce

qu'il voulait dire. Les valeurs, on l'a bien vu ce samedi, ne rassemblent pas la droite, mais la divisent. Les déclarations de M. Charles Pasqua au bien nommé Valeurs actuelles, sur les « valeurs » communes au Front national et à la majorité parlementaire, étaient dans toutes les têtes. « Pasqua parle trop », jugesit M. Edmond Alphandéry, député (UDF-CDS) du Maine-et-Loire. « Ca me fout en l'air », s'attristait M. Jean Arthuis, élu (CDS) de la Mayenne, secrétaire d'Etat à la secretaire d'Etat à la secretaire d'est a les secretaires de la secretaire de l consommation. . Je n'en pense pas vraiment du blen », confiait M. François Fillon, dépaté (RPR) de la Sarthe, président de la com-mission de la défense de l'Assemblée nationale.

#### Les « valeurs »

M. Méhaignerie n'en a pas fait mystère à la tribune du meeting de Rennes. « Nous ne partageons, a-t-il déclaré en s'adressant à M. Chirac, ni la plupart des idées ni les valeurs de Jean-Marie Le Pen. Je suis sûr que vous nous confirmerez les enga-gements que nous avons pris ensem-ble. » « Il ne saurait être question d'abandonner ne serait-ce que l'ombre de nos valeurs, cher Pierre Méhaignerie », a assuré le premier ministre candidat après avoir affirmé la « force de l'union de notre majorité, qui, elle, est bien debout et qui est fondée sur des valeurs qui nous sont communes, dans notre cœur, dans notre esprit et dans nos tripes ». Mais « ceux qui considèrent qu'une certaine France, à laquelle nous sommes tous attachés, est aujourd'hui défigurée » en raison de « phénomènes excessifs en matière d'insécurité ou de présence des étrangers » ont, selon le premier ministre, « le droit de le dire » et nous devons les comprendre

Bien sûr, il n'est pas question de « combinaisons », m de « négocier avec qui que ce soit », a affirmé M. Chirac. M. Méhaignerie a jugé le propos « ambigu ». « Un coup par-ci, un coup par-là », observait-il après le meeting. Il avait dit en privé a M. Chirac son désaccord avec les propos de M. Pasqua : certaines idées du Front national, passe encore, mais les - valeurs », no « Ce n'est pas si grave que ça », lui a répondu le premier ministre.

Les « valeurs » entraînent la discorde, et celle-ci se fraie un chemin détourné jusqu'au discours. détourné jusqu'au discours. M. Chirac, à Nantes, attaquait le président de la République, dépouvu, disait-il, de la « modernité » nécessaire pour diriger le pays dans les années qui viennent. « Ce n'est pas seulement par la ruse, l'invocation, la référence au passé, que l'on peut conduire le pays », affirmait-il. Conclusion : « C'est pas configure à pourquoi je ne fals pas confiance à Murmutes Parmi les coavives. Le visage de M. Mestre se rembrunit. « Un trau d'air, suivi d'un trou noir », dira M. Philippe de Villiers, élu vendéen, autre collaborateur de M. Barre.

A Rennes (après un détour par Rouen où il a été reçu par le maire, M. Jean Lecanuet, président de PUDF), M. Chirac, revenant sur son face à face télévisé avec M. Mitterrand, a déclaré : « J'ai, tout à coup, eu devant moi un homme qui, avec un sang-froid et une audace incroyables, affirmait une contre-vérité en sochant parfaitement, car il n'y avait aucune ambiguité possible, que ce qu'il disait était un mensonge. » Le premier ministre se réfésur l'affaire Gordji. « Je me suis souvenu alors, a-t-il continué, d'épi-sodes de sa vie passée.[...] Il a tou-jours traité ses adversaires de menteurs. Il y a là quelque chose de freudien. De lapsus (sur les noms) en transferts (de voix), la psychanalyse deviendrait-elle, pour la droite, la valeur... refuse?

PATRICK JARREAU.

Y. -

سياح جيدانات م

Same As

and the part

· 24 mag =

### La droite indéfinie

(Suite de la première page.) Où en est la droite ? Où va-t-elle ? Où peut-elle aller ? A dire vrai, elle s'interroge elle-même sur le contenu de son discours et sur son avenir. Bousculée par M. Pasqua, elle mesure la difficulté qui attend ceux qui voudront le rénover. Sous le choc du 24 avril, tous les plans tirés sur la comète de l'après 8 mai ont

Ce choc recouvre, en fait, pour la majorité, une multitude de décou-

vertes, plus dures les unes que les autres. Ainsi du fameux « 36 % » dont se flatte M. Jacques Chirac, comme si ce chiffre était un succès. Alors qu'il marque le rétrécissement de la base électorale d'une droite qui pesait encore 46 % au premier tour de l'élection de 1981, 45 % derrière Mr. Veil au scrutin européen et M

Veil, au scrutin européen, et

43 % derrière la plate-forme « pour
gouverner ensemble » du RPR et de

PUDF, en mars 1986. Pendant deux
ans, MM. Chirac et Pasqua ont
d'ailleurs battu les estrades en expliquant que la majorité avait désormais creusé un écart « historique » avec la gauche. Ils sont, sans doute, historiquement parlant, tombés de

La majorité a réalisé que l'axiome qui lui avait permis d'éviter tout véritable débat sur l'extrême droite — imputant à la gauche et à la pro-portionnelle la montée de M. Le Pen - est à revoir, à moins de rendre irréversible la résistible ascencion du chef de file de l'extrême droite.

La majorité à enfin découvert qu'elle est, elle, en panne de leader.
Toutes les stratégies — personnelles
ou collectives — élaborées pour le
9 mai — et dont bien peu, pourtant,
intégraient une victoire de M. Chirac - sont, en effet, cachi-

La « primaire » au sein de la majorité n'a pas permis de désigner un chef de file incontesté : M. Chirac devra attendre le soir du 8 mai, et l'écart qui le sépare de M. Mitterrand, pour savoir s'il peut toujours y prétendre. Car l'échec électoral de M. Barre n'implique pas, bien au contraire, sa dispartion pas, bien au contraire, sa dispartion politique. Or le thème le plus solide-ment installé, à droite, était bien ment instante, a uroute, et all oscar celui du retrait du cher professeur au bord de la Méditerranée. Le rêve caressé par l'ancien président Giscard d'Estaing, d'une réapparition magique, au soir du second tour, appoyé sur la perspective d'une seconde cohabitation, plus convena-ble celle-là et conduite cette fois par

le bilan d'une « expérience » sanc-tionnée par le corps électoral ; il a trop suscité de rancœurs chez les barristes pour prétendre, n'évoquant seulement « renouvellement » nécessaire, emporter le morceau.

Enfin, le projet d'une grande confédération RPR-UDF, libérale, conservatrice et classique, , lui aussi, du plomb dans l'aile. M. Pasqua lui préfère un retour aux sources du bonapartisme et du populisme lorsqu'il impute au ministre d'Etat l' e embourgeoisement » du RPR.

Signe des temps: en 1978, c'est
M. Pasqua lui-même qui avait bloqué, au nom d'une pure logique
d'appareil, le projet de M. Jérôme
Monod, alors secrétaire général du
RPR, qui proposait -- déjà -- de
redonner à son mouvement des racines populaires en môlant thêmes de gauche et discours d'ordre.

La question posée aujourd'hui est bien, en tout cas, celle de la stratégie de reconquête : comment, avec qui, et sur quels thèmes ?

Deux conceptions - radicalisation à droite, autonomie au centre — se dessinent; elles peuvent, cha-cune, ouvrir la voie à une OPA fatale.

La comparaison qui est faite le plus souvent est celle de la reconstruction du PS dans les années 70 et de conquête du pouvoir grâce à l'alliance avec le PCF. De là à penser qu'il faut aujourd'hui sinon s'allier avec le FN, du moins lui dons'allier avec le FN, du moms lui don-ner des gages, il y a naturellement un pas que franchissent non seule-ment MM. Pasqua et Cabana, mais aussi une bonne part du réseau des élus locaux de la majorité, qui crai-gneut de devoir se battre sur deux fronts, aux municipales de mars 1989, contre la gauche et contre l'extrême droite, alors même que celle-ci tient sous sa pression bon nombre de mairies.

Ceux-là postulent, comme l'a Ceux-là postulent, comme l'a d'ailleurs suggéré le ministre de l'intérieur dans sa présentation des résultats du 24 avril, que le pays est à droite (51 % pour la droite classique et l'extrême droite). Conchision : gouvernant seul avec luimême, M. Mitterrand, qui est un accialiste incorrieible, se retrouvera socialiste incorrigible, se retrouvera bientôt — « dans trois mois », dit M. Léotard - aussi impopulaire qu'en 1984.

L'inconvément de ce schéma est triple: il permet à M. Le Pen de sor-tir de l'extrême droite. M. Pasqua et ses amis prennent aussi le risque lui-même, s'estompe.

La prime à la jeunesse, sur lauquelle comptait M. Léotard, n'est pes
davantage assurés ' le secrétaire
général du PR s'est trop investi sur

ses amis prennent aussi le risque —
historique », là aussi — d'ouvrir
grandes les portes aux ferments de
haine que véhicule le FN, alors
même que le bon M. Pasqua accuse,
par avance, M. Mitterrand d'être

porteur des germes de la - guerre civile »... Il ferme ainsi la - parenthèse » du gaullisme et annonce lui-même la résurrection de cette « culture de droite » qui, selon l'éditorialiste du Figaro, « n'a pas su renattre depuis la Libération >... !

En second lieu, la partie est loin d'être jonée. Ce qui est, dans l'esprit du ministre de l'intérieur, une OPA du FN sur le RPR. Car un Le Pen dédouané peut fort bien devenir dominant au sein d'une droite redevenne dure. Celle-ci peut être, du même coup, privée d'alternance, comme la gauche l'a été pendant un quart de siècle, pour cause d'alliance avec le diable!

La mise en œuvre de cette stratégie peut, d'ailleurs, créer les condi-tions de la seconde, celle qui mise sur l'autodétermination des centristes, ou plutôt des barristes, qui pourraient ainsi avancer à visage découvert. Ceux-là souhaitent voir le centre, les démocrates-chrétiens et les modérés de tous bords (la frontière passant au sein de l'UDF comme du RPR) s'organiser, si nécessaire au moyen d'une réforme de la loi électorale, pour faire, un jour prochain, un bout de chemin avec les socialistes, sur le modèle de ce que fut la grande coalition SPD-CDU en Aliemagne entre 1969 et 1972.

outre que l'on peut douter de ses chances de réussite, tant l'indécision est consubstantielle aux centristes — est d'offrir à M. Mitterrand le rôle de... rénovateur de la droite, plusôt que de lui rendre la vie impossible, et d'ouvrir ainsi la voic à la réussite de sou second septement.

Cette perspective peut conduire le Cette perspective peut conduire le chef de l'Etat, s'il est réfin, à retarder la dissolution de l'Assemblée, pour permettre à quelques-uns d'organiser un parti du centre. Mais il peut aussi choisir, les d'attendre un centre qui tarderait trop, de pousser à fond son avantage du moment, quitte à obliger le PS à gouverner au

Pour l'heure, trois logiques sont à l'œuvre qui servent le président-candidat : l'une, purement mécani-que, qui autorise M. Mitterrand, au vu des résultats du premier tour, à compter sur sa réélection; l'autre, qui pousse les barristes à se détacher d'une droite que le FN conduirait à l'isolement; la dernière, enfin, qui est propre à l'effet Le Pen, permet à Mitterrand de donner corps à la frontière qui sépare les « démo-crates » et les autres : celle là reste, pour la droite, la plus dangereuse.

JEAN-MARIE COLOMBANI.

### LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES SUR RADIO J (94,8 FM)

### **HENRI** HAJDENBERG

### PRESIDENT du RENOUVEAU JUIF

MARDI 3 MAI à 7 h 55

RADIO J: 42-41-99-00

هكذا من الأصل

A Perant tarte to ten.

DI M Chin mer

SAME A LE PARCE DE LA CONTRACTOR

magnification of the contraction

anakan da au like wantee

de arguitete : Per a get "

PATRICK LAP

# Name of the Barrist of the agger in anteil is

**Politique** 

### Avant le second tour de l'élection présidentielle

#### Les oppositionnels du PCF entre l'abstention et le renvoi de la direction

Le PCF appelle à voter pour M. François Mitterrand en marchant à reculons. Il ne décourage pas ses militants de s'abstenir. M. Georges Marchais a même déclaré publiquement que personne ne surveillera les électeurs commu-nistes dans les isoloirs. Pour leur part, les oppositionnels de toujours se divisent en deux tendances.

Ceux qui sont classés comme vermeerschiens , du nom de M= Jeannette Vermeersch, veuve de Maurice Thorez, qui a donné sa démission du bureau politique du PCF en 1968 pour marquer son désaccord avec la condamnation de l'mvasion de la Tchécolographe desaccord avec la condamnation de l'invasion de la Tchécoslovaquie, appellent à l'abstention, le 8 mai, Réunis dans le Regroupement communiste unifié, ces militants se recrutent essentiellement dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Ils sont très minoritaires.

Une autre tendance oppositionnelle interne, également réduite, conduite notamment par M. André Moroni (1), appelle à voter « contre Moroni (1), appene a voici « contre la roite – représentée cette fois par Chirac – poussée par Le Pen » afin de s'opposer à la « montée des idées fascisantes, xénophobes et racistes . Assurant que l'a affai-

blissement » du PCF « ne nous permettra pas d'imposer à Mitterrand une politique de gauche », ces com-munistes estiment qu'il « est urgent de tout faire pour rendre au parti sa capacité à l'imposer et à mener la lutte contre Le Pen». En consé-quence, ils demandent que « soit renouvelé le bureau politique, lar-gement responsable des échecs successifs du parti » et que « tous les communistes, même découragés et marginalisés, s'engagent dans une discussion générale (...) que le comité central se doit d'organiser ». Cet appel est signé par MM. Bernard Carpentier (syndicaliste), André Chezeaud (adjoint au maire de La Souterraine), Jean Dresch (géographe), M. René Lacroix (philisophe), M. Marie-Hélène et M. Philippe Lavallard (universi-taires), MM. Maurice Moissonnier (historien), André Prenant (géogra-phe), Alain Segret (économiste), Pierre Thorez (géographe), fils cadet de Maurice Thorez, Yves Vargas (philosophe) et Jean Zaffa-gni (ancien secrétaire fédéral du PCF de Meurthe-et-Moselle).

(1) 66, rue de Dantzig, 75015 Paris.

#### Le PCI: la politique de M. Mitterrand « ouvrirait la voie au fascisme »

Officiellement, M. Pierre Boussel, Officiellement, M. Pierre Boussel, candidat qui a obtenu 0,38 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle, au donne aucune consigne de vote pour le second tour. Dès sa désignation par le deuxième congrès du Mouvement pour un parti des travailleurs (MPPT), le 15 novembre 1987, il avait d'emblée aumoncé — son crédo étant « l'unité des travailleurs et des congenitations » — qu'il le provouleorganisations - qu'il ne provoque-rait pas de division e entre ceux qui s'abstiendrant et ceux qui voteront pour le candidat du PS = le 8 mai.

Beaucoup plus discrétement,
M. Boussel tient un langage un peu
différent à l'intérieur du Parti communiste internationaliste (PCI), l'organisation qui se réclame du trotskisme et
dont il est le chef. Aussi, une résolution

#### Un démenti de M. Delors

A la suite de la publication d'une interview de M. Pierre Boussel, candidat du MPPT à l'élection présintielle, dans le Monde du 20 avril nons avons reçu le démenti suivant : «Le cabinet de M. Jacques Delors apporte un dementi catégorique aux propos attribués au président de la Commission des communautés européennes selon lesquels il aurait décidé, malheureusement, de remettre en cause quarante à cinquante années de droits sociaux. »

[Interrogé pur le Monde sur l'origine de la déclaration prêtée par M. Boussel à M. Delors, le MPPT s'est référé à un article du journal belge Combat en date du 22 février 1988. Cet article est consacré à une latervention du présiational du syndicat FGTB. Les pr

AIX-EN-PROVENCE

AIX-LA-CHAPELLE

BOURGOIN-SALLIEU

**CLERMONT-FERRAND** 

**ANVERS** 

AVIGNON

BESANÇON

BEXIERS

BILBAO BORDEA BOULOG

BRUGES

CAEN

BRUXELLES

CHANTILLY

COLOGNE

BERLIN

AUTUN

qui a été adoptée par le secrétariat du comité central du PCI le mardi 26 avril se présente comme un argumentaire brutalement auti-socialiste, à usage interne. Destiné aux cadres du parti, il est cansé dissuader les mili-tants de voter pour M. François Mit-

« Il faut que nous sachions expliquer aux masses, dit ce texte, que le caractère politique et social de la politique de Mitterrand ouvrirait la politique de Mitterrand ouvrirait la voie au fascisme. (...) Rien ne serait plus muistble que de se ranger sous le drapeau de Misterrand pour lutter contre Le Pen, cela alors que tous les faits prouvent que c'est délibérement Mitterrand qui a construit le marchepled à Le Pen. - Cette résolution du PCI souligne que « la politique du moindre mal qui nous conduirait à appeler à voter Mitterrand devrait être considérée comme une manifestation sérieuse de la pression qu'exerce sur nous la vague de Front qu'exerce sur nous la vague de Front populaire », alors même que « Mit-terrand trompe les masses en spécu-lant sur leur haine légitime du fas-L'organisation de M. Boussel-Lambert engage ses militants à ne faire aucune concession au Front populaire, quelles que soient les phrases et les considérations « pratiques » « la les considérations « pratiques » sur la menace réelle que représente le Front

· Il faut expliquer, certes avec des \* Il faut exotiquer, certes avec aes formes, mais ouvertement, conclut la résolution, que le gouvernement Mitterrand sera un gouvernement de choc contre la classe ouvrière, un gouvernement où tout le pouvoir réel est entre les mains du grand capital, un gouvernement utilisant la haine légitime du fascisme pour poursuivre et amplifier les mesures anti-

Le PCI, qui avait appelé à voter pour M. Mitterrand, dès le premier tour, en 1981, est la seule force organi-

#### Les comités de soutien au président-candidat s'élargissent

tion présidentielle, de nouvelles per-sonnalités ont déclaré leur sontien à M. Mitterrand, pour le scrutin du 8 mai. Ainsi, plusieurs grands noms de la médecine et de la recherche nédicale se sont ajoutés, après le 24 avril, aux médecins, chercheurs et membres des professions de la santé qui s'étaient déjà fait connaître. Ils sont, au total, huit cent soixante et un professionnels de la santé à apporter un soutien public à M. Mitterrand.

Parmi les noms publiés, on relève ceux de MM. Jacques Benveniste (INSERM); Pierre Cornillot, professeur de médecine ; Pierre Corvol (Cochin) ; Jean de Kervasdoné, ancien directeur des hôpitaux ; Jean-Paul Escande, professeur de méde-cine; René Fryuman, professeur de médecine; Jean-Louis Funck-Brentano, professeur de médecine; François Gros, professeur au Col-lège de France; Albert Hirsch, professeur de médecine, chef de ser-vice ; Gilbert Huault (Kremlin-Bicêtre) ; Pierre Huguenard, professeur de médecine, chef de service; Axel Kahn (INSERM Cochin); Marcel-Francis Kahn (Bichat); Henri Korn, médecin; Henri Kreis (Necker); Jean Mar-sac (Cochin); Emile Papiernik, professeur de médecine, chef de ser-vice; Jean Rosa, professeur à la faculté de médecine; Maxime Selig-

man, professeur de médecine; Daniel Widlocher, professeur de D'antre part, quatre-vingt-treize chercheurs et enseignants, travaillant dans des universités, au CNRS, ou à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), appor-tent leur sociales M. Mitterrand. Parmi les signataires de ce texte figurent les noms de M. Jean-Pierre Azéma (Fondation des sciences politiques); M= Danièle Blondel (Paris-IX-Dauphine); MM. Jean-Claude Bouvier (université de Pro-

Depuis le premier tour de l'élec-on présidentielle, de nouvelles per-omalités ont déclaré leur soutien à de Lauwe (EHESS); Marc Ferro (EHESS); Maurice Godelier (EHESS); Michel Gras (CNRS); M= Claudine Herzlich (EHESS); MM. Jacques Le Golf (EHESS); Jean-Claude Passeron (EHESS); Jean-Pierre Vernant (Collège de France); Pierre Vidal-Naquet (EHESS).

Enfin, le comité national de sou-tien à M. Mitterrand, présidé par M. Hubert Curien, s'est enrichi de quelque quatre cents nouveaux

De leur côté, une dizaine de per-sonnalités, dont M. Alain Touraine et M. Paul Thibaut, directeur de la revue Esprit, ont rédigé leur propre texte (2) pour juger que M. Mitter-rand « est en mesure de servir de catalyseur à la mobilisation des énergies, de présenter un projet

 Déduction faite des membres des professions médicales signataires de l'appel propre à leur secteur. (2) Ce texte a été diffusé avant le

· Un appel d'élus et d'enciens s communistes en faveur de M. Mitterrand. – M. Henri Fiszbin, député (app. PS), élu sur la liste du Parti socialiste, en mars 1986, dans les Alpes-Mantimes, ancien premier secretaire de la fédération communiste de Paris, et sobrante-deux élus ou anciens élus du PCF, ont lancé un appel à € tous ceux qui se reconnaissent dans le courant de pensée communiste a pour qu'ils contribuent e à la victoire de François Mitterrand le 8 mai ». Parmi les signataires figurent trois conseillers généraux et vingt-neuf maires, dont caux de Blanzat (Puy-de-Dôme), carhaix-Plouguer (Finistère) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

#### La campagne officielle à la télévision et à la radio

Ayant constaté un accord entre les deux candidats sur la durée de leurs émissions officielles de la campagne du second tour de l'élection présidentielle, la CNCL a arrêté le calendrier suivant : - Landi 2 mai : Antenne 2, 19 h 15-19 h 25, MM. Chirac et Mitterrand ; rediffusion vers 22 h 15 sur FR 3. France-Inter, 20 h-20 h 10 : MM. Mit-terrand et Chirac.

- Mercredi 4 mai : Antenne 2, 19 h 15-19 h 45, MM. Mitterrand et Chirac; rediffusion sur FR 3 vers

22 h 15. France-Inter, 20 h-20 h 30:

MM. Chirac et Mittervand.

— Jendi 5 mai: FR 3, 13 h 30, rediffusion des émissions de la veille.

Antenne 2, 19 h 15-19 h 45:

MM. Chirac et Mitterrand. Rediffusion
sur FR 3 vers 22 h 15. France-Inter,
20 h-20 h 30: MM. Mitterrand et Chirac.

- Vendredi 6 mai : Antenne 2, 13 h 30 : rediffusion des émissions de la veille. Antenne 2, 19 h 15-19 h 25: MM. Mitterrand et Chirac. Rediffusion sur FR 3 vers 22 h 15. France-Inter, 20 h-20 h 10: MM. Chirac et Mitter-



PREPASUP or

**75116 PARIS** 會(1) 45 03 01 66

COMPIÈGNE

COPENHAGUE

DÜSSELDORF

GRENOBLE

HAMBOURG

MARIS

TUKENBOCKO

LYON

MALINES

MUNICH

**VERLIORY** 

CHEMISIER

MARSEILLE

GAND

**ENGHIEN-LES-BAINS** 

23, rue Cortambert

TERMINALE C "PILOTE" ORIENTÉE HEC **TERMINALE B** 

NICE

**OSLO** 

PARIS

PHISSY

TOULOUSE,

VERSAILLES

30 42360889

Adresses détaillées des

boutiques sur demande

TREVES

PERICURIX

RUMI-MARMAISON

ERMAIN-EN-LAYE

PAU

"PILOTE" **ORIENTÉE SCIENCES-PO** remboursement intégral en cas d'échec au Bac

**9 JOURS POUR RÉUSSIR LE BAC** stages de révisions intensives.

à Pâques et en juin, terminales B, C

PIERRE KOUVE / ALL MAGGILAN Les dits et les non-dits de Jean-Marie Un livre Le Pen pour mieux combattre l'effet Le Pen hises adversaires les tirs an but. Jouve et Maganti sout parvenus à fracer avec brie une esquisse opple librée qui permet de mieux saisir les ressorts psychologiques d'un personnage qui fait de la politique Pierre Servent, Le Monde li v a, sur ce sinistro objet d'étude, quelques que conseiller la lecture: la mort l'inceste la Gérard Miller, Libération, Document quasi clinique, le leader du Front natiohal s'y exhibe tel qu'en lusmême, brutal, hableur et arrogant. I no radiographie our devrait dessiller lesyeux de ceux qui sont encore fascinés. 1) A Grisoni, L'Événement du Jeudi. L'Effet Le Pen D'Edwy Pienel et Alain Rollat Le recrite du lavre, c'est de éls écuer avec l'efficacité factuelle d'un dossier la nature constitutive du phénomère Le Peu.



And the Control of th

LE SAVOIR-FAIRE DE L'IAE.

Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne 162 rue Saint-Charles 75740 Paris Cedex 15

### Philips Pocket Mémo® **Votre Bloc-Notes Electronique**



enrogistraz les idées, les réflexion justes dès qu'il voius viennent à l'espris. Avec un Pocket Mome Phillips, voius svez jasqu'à une

TRT TL, Dep. Grande Diffusion 5, Square Max Hymnus - 75741, Paris Cadex 15.





9

PHILIPS

#### Situation bloquée en Nouvelle-Calédonie

### Le FLNKS se déclare prêt à maintenir le « statu quo » jusqu'au résultat de l'élection présidentielle

Dix jours après l'attaque de la brigade de gendarmerie de Fayaoné, sur l'île d'Ouvéa, le 22 avril, par un « commando » du FLNKS, la situation en Nouvelle-Calédonie apparaissait, le lundi 2 mai, bloquée. Quatre autres gendarmes out été bléasés, samedi, à Canala, sur la côte est, où les militants indépendantistes out constitué un véritable « maquis ». Depuis le début de ces violences, le bilan est lourd : sept morts (quatre gendarmes, un jeune métis, une jeune Mélanésieune, l'un des métis auti-indépendantistes acquittés au terme du procès des auteurs de la fusillade de Hienghène en décembre 1984), de nombreux blessés (dout treize gendarmes) et toujours vingttrois otages (dont le commandant du GIGN et un trois otages (dont le commandant du GIGN et un unagistrat) retenus dans une grotte difficilement accessible du nord d'Ouvéa.

A ce statu que sur le terrain correspond un

Le FLNKS considère comme « un pseudo médiateur » l'archevêque de Nouméa, Mgr Michel Caivet, anquel le ministre des DOM-TOM, M. Bernard Pous, a demandé de prendre contact avec le « commando » d'Ouvéa. L'état-

De même, le président du FLNKS, M. Jean-Marie Tjibaou, a accueilli svec ironie la proposi-tion faite, hundi, par les trois parlementaires RPCR du territoire, MM. Jacques Lafleur, Maurice Neuou, députés, et Dick Ukeiwé, sénateur, de s'offrir en otage à la place des vingt-trois hommes retemes à Ouvéa. «C'est du cinéma et des larmes de crocodiles, a-t-il déclaré an micro de la radio du FLNES. Ce n'est pas pour faire sortir les geudarmes qu'ils font ce geste ; c'est pour faire pleurer les Françaises, essayer de faire remonter la cote de Chirac et rattraper la gaffe de Pouebo. S'ils veulent être logiques, il faut discuter avec le FLNKS on alors envoyer comme otage le haut commissaire de la République ou encore le ministre des DOM-TOM......», a ajouté M. Tjibaou, en soulignant que les trois parlemen-taires ne représentaient pas l'Etat français.

Le LKS (Libération kanak socialiste, indéutiste modéré) a demandé la démission de pendantiste mouere; a uemanor in selon hii, an M. Pons : « Sa présence est derenne, selon hii, an

Sa démission est le plus grand service qu'il peut rendre aujourd'hui au peuple kanak et aux diffé-rentes communantés du territoire. »

An nom du FLNKS, M. Léopoid Jorédié a fait savoir, pour sa part, que le mouvement indé-pendantiste avait « très bien entenda » l'appel lancé vendredi par M. Mitterrand, mais il a lancé vendredi par M. Mitterrand, mais il a ajouté: «On ne va pas reischer les otages gratutement. Ce sont eux contre un médiateur nommé par le premier ministre et le président de la République pour discuter d'un référendum d'antodétermination. Le gouvernement nous a craché dessus depuis le 16 mars 1986 chaque fois qu'on a fait appel au dialogue. Aujourd'hui, nous avons les moyens de discuter. Le rapport de forces actuel permet de l'amener à la table des négociations. La situation à Ouvéa risque, en fait, de ne pas évoluer avant le deuxième tour de l'élection présidentielle s'il n'y a pas de médiateur. C'est le statu quo et c'est incontourable. Ou vent aussi statu quo et c'est incontournable. On vent aussi éviter un retour de manivelle et avoir des garan-ties sur ce qui se passera après la fibération des

Dans l'immédiat, le bureau politique du FLNKS demande à l'ONU d'envoyer en Nouvelle-Calédonie une mission d'enquête. Dimanche, à Nouméa, il a qualifié de « prisonniers de guerre », les gendarmes détenus en otage et a envisagé la possibilité d'un échange éven-tuels de prisonniers », en faisant allusion aux nombreux militants indépendantistes détenus au Camp Est, prison du territoire.

Le chef de file des broussards apparentés au Front national, M. Justin Guillemard, dout la liste a obtem plus de 28 % des suffrages sur la côte onest, aux élections régionales du 24 avril, a déclaré, pour sa part : « Si François Mitterrand est réélu, les Calédoniens n'auront pas le choix : soit il leur fandra répondre à la violence par la violence, soit ils derront faire leurs valises. « Notre seule chance, a-t-il dit, à l'instar des dirigeants du FLNKS, c'est d'être en position de force quel que soit le président élu. Le FLNKS veut nous chasser par les armes, pourquei pas nous aussi. Ou verra qui gagnera. »

### Drôle de guérilla

Les trous sont visibles, palpables, venus, semble-il, effectivement, du ciel. Bilan de cette opération héliportée : une jeep et deux bateaux de pêche endom-

(Suite de la première page.)

Qu'on ne s'y trompe pas, la guerre n'est pas déclarée. Elle ne l'a été que l'espace d'une journée, par accident, lorsque M. Philippe Bergès, directeur de cabinet du haut commissaire, annonçant l'intervention de la marine contre les « rebelles », a trouvé que la situation en prenait . les allures ». Devant les protestations venues notamment de Paris seul le premier ministre n'a pas éructé », consie un proche de M. Bernard Pons, - la guerre a disparu, en même temps, d'ailleurs, que les points de presse de 3º RIMA de Vannes patrouillent dans les rues de Nouméa, des gendarmes brûlent des cases indépendantistes à Canala, mais il n'y a pas de guerre. Pas plus, bien entendu, que de black-out sur l'information on de confusion sur le terrain...

Dans ce non-état de guerre, la situation des indépendantistes prend des allures de victoire politique. « Nous sommes dans la seringue », reconnaît-on dans l'entourage du ministre des DOM-TOM. Les vingt-trois otages retenus depuis dix jours dans leur « taupinière » d'Ouvéa ne semblent pouvoir être libérés ni par la force, ni, dans l'immédiat, par la négociation, les indépendantistes refusant de discuter avec M. Pons

Après avoir laissé parler les « comités de lutte » pendant une semaine, l'état-major du FLNKS a fait entendre sa voix. Le bureau politique réclame un échange de « prisonniers de guerre »; il en appelle à l'ONU, multiplie comuniqués et points de presse ét

ironise sur « l'armée coloniale » qui a tout essayé sauf « les armes nucléaires ». Il attend, comme tout le monde, les lendemains du 8 mai. « Le prochain gouvernement aussi sera dans la seringue », se console-t-on à peine dans l'entourage de M. Pons. Les indépendantistes réclament un nouveau médiateur envoyé par l'Elysée et Matignon, mais, à moins d'une semaine du deuxième tour de l'élection présidentielle, le ministre dépêché par le gouvernement après l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué semble localités où aucun coup de seu n'a condamné à rester. Préoccupé par la situation des otages - les hommes du GIGN, à l'exception du capitaine Legorjus, scraient condamnés tout spécialement à rester dans l'obscurité de la

L'archevêque de Nouméa, Mgr Michel Calvet, a été sollicité pour une mission de bons offices. Les ravisseurs, a-t-on en effet appris de source proche du ministre, ne sont pas protestants mais catholiques, et l'un d'eux. Alphonse Dianov, responsable des jeunes de l'Union « calédonienne », est même un ancien séminariste. M. Calvet s'est rendu dimanche à Ouvéa mais la radio du capitaine Legorjus était en panne, et il n'a pas pu communiquer avec le groupe. Il a seule-ment pu faire parvenir un message aux ravisseurs.

grotte, M. Pons s'efforce d'obtenir des concessions sur le plan huma-

Le ministre des DOM-TOM a tenu à faire savoir par un communiqué qu'il ne s'occupait que de l'affaire des otages. Il a été pour le moins surpris, indique-t-on, par le débarquement de Ponebo. Le général Jérôme, arrivé de métropole il y a une semaine seulement, ne semble pas encore avoir trouvé de réponse adaptée à la guérilla décentralisée menée par les indé-

pendantistes. Les troupes de gendarmerie réparties sur le territoire pour assurer la protection des bureaux de vote ont dû ensuite être concentrées sur les points chauds. Les brigades se savent la cible privilégiée des indépendantistes qui ne s'en tiennent plus à leurs barrages - femmes et enfants en avant - de 84. Pour certaines, elles semblent atteintes du syndrome d'Ouvéa. Les gendarmes sortent les poubelles ou vont poster le courrier en convoi, mitraillettes pointées au-dessus des véhicules, y compris dans des

#### « Des milliers de balles par jour >

Sur la route de Canala, le d'hommes sont pétrifés en position de combat. Ils sont en train de contrôler un jeune Mélanésien vélomoteur. Les barrages ont été déblayés, les indépendantistes se trouvent à leur QG, fusils le long du mur.

Les « comités de lutte » comme dit l'un de ses responsalbes, attendent des « consignes » du bureau politique, tout autonomes qu'ils soient dans le choix des actions. Mais les gendarmes se savent épiés depuis ces hautes herbes, de chaque côté de la route qu'ils ne traversout jamais.

Un capitaine met en garde contre les barrages piégés (un seul aurait été découvert jusqu'à présent, mais l'existence de ces barrages piégés a fait le tour de l'île). Les gendarmes craignaient, quelques jours plus tôt, une voiture piégée. Ils reprochent aux journalistes jusqu'à présent mieux accueillis grace à leurs laissezpasser établis par le FLNKS, de mettre la sécurité des forces de l'ordre en danger. . Il faudra bien que les militaires viennent nous nider », grogne le capitaine.

Quelques kilomètres plus loin, dans la cour de leur bâtiment, les militaires bavardent. Ils sont souriants. Dans la localité, ce jour là, la secrétaire de mairie jardine et, devant la gendarmerie en état de siège, des Mélanésiens antiindépendantistes jouent aux bonies. Le lendemain, dimanche l" mai, quatre gendarmes montés

pour une intervention dans la tribu de Mia, seront blessés par balles. Même à Canala, poche de résistance « obstinée », la guerre est insaisissable.

Des gendarmes tirent des milliers de balles tous les jours et il n'y a pas de blessés », remarque un militaire. Les otages sont là et certains responsables préféreraient que les gendarmes se fassent encore plus discrets dans leurs brigades. Après l'intervention à Pouebo, le ministre des DOM-TOM aurait d'ailleurs demandé, indique-t-on de bonne source, au commandement de mettre une sourdine à des opérations de maintien de l'ordre qui s'apparentent parfois à des actions de pure intimidation. « On se pose des questions sur leurs intentions. On ne vit que de la Pouébo, devant le bateau de la coopérative sur lequel huit pêcheurs sortent par roulement tous les trois jours... D'habitude, pour « exporter », et par ces temps de routes bloquées, pour se nourrir. Le « comité de lutte » de Pouébo s'interroge d'autant plus qu'il est loin d'être aussi bien armé et entraîné que celui de

Comme la plupart des dirigeants indépendantistes, M. Nidoish Naïsseline, le chef du LKS, a passé la semaine avec se troupes à Maré. Des barrages étaient prévus sur l'île pendant daux jours, jeudi et vendredi, puis il avait été décidé avec le FLNKS, un arrêt du mouvement pour que le LKS puisse organiser tranquillement la campagne de M. Mitterrand. Le chef de la brigade était venu voir M. Naïsse line, qui est également le grand chef contumier de l'Ile : la gendarmerie ne serait pas attaquée. Cinq automitrailleuse légères ont pourtant débarqué. Des tirs ont été entendus, semble-t-il, de part et d'autre. « Mais, demain matin, tout rendre dans l'ordre », protes tait M. Naïsseline. Quelques jours plus tard, les gendarmes ont pénétré dans deux tribus et, selon lui « effrayé les gens ». « Je ne réponds plus de rien si une telle opération se renouvellent », a-t-il

CORINE LESNES.

### Sombres références

C'ÉTAIT il y a treize ans, en juin 1975. M. Yann Céléné Uregel venait d'être étu président de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie. Dirigeant de Union multiraciale, cet ancien instituteur canaque à la barbichette blanche n'était pas encore un admirateur du colonel Kadhafi et il ne se douteit pas qu'il deviendrait un jour le « ministre des affaires étran-gères » du FLNKS. Pour la simple raison qu'il faisait alors confiance à M. Valéry Giscard d'Estaing, nouveeu président de la République

Et en ce printemps de 1975, M. Uregei était venu à Paris solliciter une audience du chef de l'Etat. auquel il souhaitait présenter un projet de référendum sur l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, dont le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. M. Olivier Stirn - qui, tui, n'était pes entendre parier.

M. Uregei et les cinq autres élus territoriaux qui l'accompagnaient ont attendu deux semaines une réponse de l'Elysée. En vain, De retour à Nouméa, fin juin, le mouvement de M. Uregei, vexé, humilié, se convertissait à l'indépendanca. C'était la première fois qu'une for-mation politique calédonienne optait ouvertement pour une éventuelle rupture avec la France, en réclamant l'organisation d'un réfé-rendum d'autodétermination...

#### Un risque d'OAS

En se queliné d'héritier politique du giscardisme, M. François Léo-terd, secrétaire général du Parti républicain, n'était donc pas le nieux placé pour reprocher à M. François Mitterrand, dimanche soir, sur Europe 1, d'avoir entretenu jusqu'à présent les meilleures relations avec les représentants politiques de la communauté canaque.

Si, dans le proche passé, les élus ens avaient toulours été traités par le pouvoir exécutif avec le mêms respect que colui qu'on accorde généralement aux élus locaux de métropole, la Nouvelle-Calédonie compterait aujourd'hui souffrirait peut-âtre pas d'une telle fracture entre ses deux principales

Si l'UDF, dont M. Léotard est l'un des fleurons, avait été moins pusillanime à l'égard des orientations du RPR dans l'expression de serves sur la politique menée depuis deux ans par le gouvernement, le ministre des DOM-TOM, M. Bernard Pons, ne se serait peut-âtre pas cru autorisé à pratiquer làbas le coup de force permanent contre les élus les plus représentatifs de la communauté canaque.

En sacrifiant de cette feçon à la polémique électorale, le secrétaire général du Parti républicain va, en outre, à l'encontre des appels au dialogue lancés par son chaf de file, M. Raymond Barre,

Le premier secrétaire du Parti s, M. Lionel Jospin, était fondé, en revanche, à évoquer, samedi soir, à Tarbes, « une resucée de l'affaire algérienne ». Non seulement les images qui illustrent les opérations militaires menées sur le terrain contre le FLNKS traduisent un véritable état de guerre en plu-sieurs points du territoire - cù l'on perie de « rebelles » à propos des

insurgés, - mais l'état-major du FLNKS lui-même se réfère à la guerre d'Algérie.

Dans son numéro du 14 avril. l'organe de l'Union calédonienne, l'Avenir, publiait une enquête sur « le combat du FLN pour l'indépendance, de 1954 à 1958 », qui était conclue par le rappel de la déclaration faite à Tunis, par Ferhat Abbas, le 12 mai 1960. Une déclaration « au peuple algérien » dont certains passages coincident - et ce n'est évidemment pas un hasard - avec la position adoptée aujourd'hui par le FLNKS au moment où se mettent en place en Nouvelle-Calédonie, sous le pouvoir hégémonique du RPCR, les institutions officielle validées par les élections régionales du 24 avril : « Des soi-disant élus à la solde du colonialisme siègent déjà dans différentes assemblées franceises. Demain, d'autres e mandarins » de service iront grossir le lot de domestiques dont la tâche essentielle est de trahir notre idéal d'indépendance et de liberté [...]. Pour n'avoir pas négocié avec les représentants authentiques d'un peuple au combat, le gouvernement français tourne le dos au droit à l'autodétermination et, par voie de conséquence, à la paix [...]. Comment, dans de telles conditions. peut-on rejeter sur nous la respon-sabilité de la poursuite de la guerre ? [...]. Pour mettre fin à la guerre, le moyen le plus court est de faire la guerre aux fausses solutions et aux solutions truquées. Le seulchemin qui mène à une paix véritable est celui qui passe par la

Une déclaration qui prend, vingthuit ans plus tard, en Nouvelle-Calédonia, une étrange résonance. Car il y a bien, en effet, du Ferhat

Mais ces références, accentu par l'épreuve de force imposée depuis dix jours par le FLNKS à des autorités impuissantes et locale ment déboussolées, ouvrent d'autres perspectives très inquié-

Sur place, en effet, tout le monde – y compris le ministre des DOM-TOM – paraît maintenant se situer dans l'hypothèse de la réélec-tion de M. Mitterrand. Et l'on entand déjà l'extrême droite calédorégional du 24 avril, menecer de reprendre à son propre compte la directive donnée par M. Pons aux forces de l'ordre : «Répondre aux armes par les armes, »

Compte tenu de la psychose qui règne dans tous les milieux calédoens, le risque est plus grand que jamais de voir les entiindépendentistes - qui disposent déjà de milices d'auto-défense et qui craignent qu'un nouveau succès de M. Mitterrand n'aboutisse à l'octroi de l'indépendance se lancer dens une aventure désespérée analoque à celle de l'OAS en Algérie.

Il faut espérer que dans un tel cas de figure les dirigeants nationeux du RPR ne pousserzient pas l'esprit de revanche jusqu'à encourager à la « résistance », comme ils l'ont fait de 1981 à 1986, les ultras d'une communauté européenne de plus en plus tentés par une indépendance blanche «à la rhodésienne». En Nouvelle-Calédonie, malheureusement, le pire est souvent sûr...

ALAM ROLLAT.

#### Les réactions en métropole

#### • M. LÉOTARD : «rougir» • M. JOSPIN: «un processus fou»

M. François Léotard, ministre de la culture et de la communication, secrétaire général du Parti républi-cain, qui était dimanche soir 1<sup>st</sup> mai l'invité du «Club de la presse» l'invité du «Club de la presse» d'Europe 1, a notamment reproché à M. Mitterrand d'avoir eu, à l'égard des dirigeants indépendantistes, es diffeants independantistes,

- une pratique qui consiste à recevoir dans les lambris de la République ceux qui préférent la machette
à l'isoloir. Je ne suis pas sur que M. Mitterrand puisse se regarder sans rougir quand on voit ce qu'il a fait dans ce domaine-là. Il est en grande partie responsable de la dégradation d'ensignation territoires et les départements

Les dirigeants socialistes, en revanche, n'ont pas eu de mots assez durs pour condamner le politique du gouvernement. Le premier secré-taire du PS, M. Lionel Jospin, a affirmé, samedi à Tarbes : «On s'engage là-bas dans un processus fou et absurde, comme s'il s'agissait d'une véritable guerre et coi certains nostalgiques, avec Le Pen, révaient de nous faire, à 20 000 kilomètres de la métropole, dans un petit territoire de cent citquelle resucée de l'affaire algé-

Selon M. Pierre Mauroy, ancien premier ministre, « M. Pons est aujourd'hui un ministre dangereux pour les intérêts supérieurs de la nation. Il a été depuis deux ans un ministre boutefeu en imposant un statut partial qui a attisé la violence; il a agi comme un apprenti sorcier et ses excès verbaux accentuent le caractère d'irrespons

A quoi M. Georges Sarre, député ne de Paris, a ajouté, au cours d'une réunion à Châlons sur-Marne La politique Pont s'achève sur ut drume. L'apprenti sorcier continue pourtant à sévir. C'est un triste pan-tin qui, sur place, tente d'étaindre les brasiers qu'il a allumés. Il demande la dissolution du FLNKS, Chirac n'est pas de cet avis. Ils sont d'accord uniquement pour nous repasser le dossier. Le speciacle est crépusculaire. Leur politique s'effondre sous nos yeux. Il va fal-loir reprendre l'affaire calédonienne

#### Des ordres en tout sens

aigue, et comme tout le monde là-bas a, aussi, la grosse tête, c'est de la macrocéphalia du commandement. > Ce jugement évère d'un officier supérieur su l'organisation du commande reflète, en réalité, une opinion largement répandue dans les des affrontements sanglants sur

ce territoire français. Trop de responsables ont leur mot à dire, leurs conseils à donner sur la manière de ma l'ordre : un haut commissaire qui, comme les textes l'y autorisent, a pouvoir de réquisition des forces : un général, commandant supérieur des forces en Nouvelle-Calédonie (le général Vidal); un général de gendarmerie qui coor-donne les opérations de son arme (le général Jérôme); et.

ministre des territoires et dépar tements d'outre-mer, le chef du ministre (le général Bernard Nor-

A la différence de ce que prescrit, sur le terrain éventuel des opérations, la tradition militaire symbolisée per le principe «un chef, une mission», la Nouvelle-Calédonie est, à en croire de nombreux militaires qui contes tent l'organisation actuelle du maintien de l'ordre, le théêtre des éduplications » de consi gnes, des ordres donnés et des contre-ordres qui suivent, des directives qui se contrarient, voire de la diarchie du commandement préjudiciable à son efficacité en toutes circonstances.





4,7

7

4 6 .90

Sec. 127.

و المراجعة .

April 194

-

ALAK . ·

TE -

. هجيد

\*\*\*

---

12 July 200

### Société

### : « statu quo » dentielle

these Pleasablist, in buteau principle to

FENEL Compade & PENT Consider Co Falle de de bereite wie mine de fertel the & Samuel of a sample of their of a distance of the foregraphs of the surprise to the die de principale e, se fames allere to Comp Cot, primes de territoire,

La chief de life des bromantes apparents p Person sections of Justin Conference for de a abbente pint de 23 % des selfrages terà some desirable some specialism sed ber some of the sound the part of part : All Francis Manual sed nices, fine i sandantions n'ancient pas le cieix des nices fine de la revierce par la desta de revierce par la desta de la revierce par la della d that I may make repeated and it was be a state of a sta white desiry the seaso des Extensor in 16 birth of season desire and the states because of the birth of the states of barries of barries of the season desired on the states of barries of the season desired on the states of barries of the season desired on the season of the season desired on the season desir

THE BUT HAVE A TOTAL TO

THE SECOND SECOND

Charles and a secondary

American Street at The Street

Marie & Arthur of Comp

# to the contract of the received

TO PERSON BY NO 100 TO TAKE

And it was a first that the

ويرج والمددها فالمستحد

# Act to a set it the set

Mitheuser ver der ablichting

Promposition of the fets

Car have her great and

property of the second

province the contract of the c

New land of the art to be the

747 24 141 141F

Steel Park & Committee of the State

### Sombres références

· 接種 他 Eme Cabbed Fichalty of the entire tells to get dispute on subsect of the district of the color of the and stowing to

Selon une étude épidémiologique

#### La vente libre des seringues a modifié le comportement des toxicomanes

La mise en vente libre des seringues a-t-elle modifié le comporte-ment des toxicomanes ? Un an après cette décision, les premiers résultats d'une enquête commandée auprès de trois cents toxicomanes commandée par le ministère de la santé à l'Institut de recherche en épidémiologie de la pharmaco-dépendance (IREP) et dirigée par Rodolphe et Sylvie Ingold montrent que le libre accès aux seringues a incité de nombreux toxicomanes à mieux se prémunir contre le SIDA.

Passant de mains en mains et de bras en bras sans désinfection préa-lable, les scringues sont un redoutable facteur de transmission du SIDA. Avant le décret du 13 mai 1987, les drognés devaient, pour se les procurer légalement, acheter des vaccins ou des sérums

#### Des laboratoires clandestins de cocaine découverts en Colombie et en Italie

Le plus grand laboratoire de dro-gue jamais découvert en Colombie a été démantelé, le dimanche la mai ; 2 628 kilos de cocame ont été saisis ainsi que de nombreuses armes, et vingt-neuf personnes ont été arrê-

Situé a environ 170 km au nordouest de Bogota, ce laboratoire ultramoderne permettait un traite-ment complet de la feuille de coca.

En outre, vingt personnes, dont des Italiens et des Colombiens, viennent d'être arrêtées au terme d'une enquête de six ans portant sur un important trafic de cocaine entre l'Italie et la Colombie. L'enquête a été diligentée par la magistrature de Savone (au nord-ouest de l'Italie) en collaboration, notamment, avec les services américains de lutte contre la drogue, qui avaient déjà fiché certains des Colombiens

Dans le cadre de cette enquête la police a découvert près de Savone une raffinerie, dans laquelle ont été saisis plus de 100 kilos de cocalne prêts à la vente. - (AFP.)

en pharmacie. Reculant devant leur prix élevé, nombre d'entre eux avaient recours au vol dans les hôpitaux, ou dans les pharmacies. Les toxicomanes se partageaient largement et sans souci d'hygiène leur scringue, objet rare, faisant de cet échange un acte rituel. Beaucoup d'entre oux cherchaient à faire durer leurs aiguilles en les affitant par exemple sur le grattoir d'une boîte d'allumettes.

Le SIDA a probablement contri-bué à modifier la situation dès 1983 mais, survenant dans ce climat d'inquiétude, la mise en vente libre des seringues semble avoir accéléré la prise de conscience. « Cette décision a d'abord accru le sentiment du danger chez les toxicomanes, explique Mo Sylvie Ingold. Ils se sont dit que les risques devaient être grands pour que le gouvernement en arrive là » Le remboursement par la Sécurité sociale du test de dépistage du SIDA a renforcé cette attitude, 40 % des personnes interrogées pour l'enquête avant alors découvert qu'elles étaient séropositives on

Anjourd'hui 52 % des toxicomanes déclarent qu'ils achêtent leurs propres seringues et ne les prêtent jamais. . Avoir son matériel à soi, le garder sur soi en permanence, sont les signes d'une évolution certaine » observent les auteurs de

Un changement qui n'est pas radical puisque 48 % des personnes interrogées continuent de prêter leur matériel ou d'utiliser des seringues appartenant à d'autres. Les drogués se trouvent souvent dans des situations d'urgence et la nécessité d'une injection l'emporte sur les risques encourus. « La fermeture des pharmacies en raison de l'heure tardive ou bien un état de manque, restent notamment des cas de force majeure où il n'est plus question de prendre le temps de se procurer une seringue neuve », constatent Rodolphe et Syvie Ingold. D'autre part, la plupart des toxicomanes interrogés utilisent encore leurs seringues qua- (AFP, AP.)

tre à cinq fois avant de la jeter; seuls 31 % d'entre eux affirment ne l'utiliser qu'une fois.

Le partage des seringues n'a donc pas dispara, mais le comportement des drogués s'est sonsiblement modifié. Le rituel de l'échange des seringues est peu à peu abandonné et parmi les toxicomanes s'instaurent partin les toxicomanes s'instaurent progressivement de nouvelles règles de partage. Certains préviennent par exemple qu'ils sont séropositifs, ou ne prêtent leur matériel qu'à des toxicomanes déjà contaminés, d'autres préfèrent donner leurs seringues plutôt que de les prêter, d'autres enfin veulent savoir si leur nartenaire est ou non porteur du virus du SIDA.

En tout état de cause, la libéralisation de la vente des seringues per-met aujourd'hui à ceux qui le sou-haitent de mieux se protéger contre l'épidémie. Et certains toxicomanes affument même que la possibilité de disposer de seringues neuves les a incités à diminer leur consommation

RAPHAĒLLE RÉROLLE.

Un rapport officiel américain

#### La nicotine est une drogue

Les services de santé américains doivent publier prochainement un rapport classant la nicotine parmi les produits créant une dépendance. au même titre que la drogue. « Le fait de fumer représente bien plus qu'une simple habitude, a déclaré le docteur Ronald Davis, chef du bureau fédéral américain du tabac et de la santé. Nous devons au moins prêter au tabac la même attention qu'aux drogues illégales, comme la cocaine ou l'héroine. M. Davis a d'antre part indiqué que la proportion des fumeurs a diminué aux Etats-Unis depuis 1964, passant de 42 % à 27 % de la population. -

#### MÉDECINE

#### Un virus du SIDA a été découvert chez des chimpanzés

Une équipe de chercheurs fran-çais et gabonais pense avoir décon-vert chez des chimpanzés apparemment indemnes de toute maladie, et vivant à l'état sauvage, un virus a priori très proche de celui responsa-ble du SIDA chez l'homme.

L'annonce de cette découverte a été faite au Centre international de recherche médicale de Franceville

L'équipe, dirigée par le docteur Eric Delaporte, a découvert chez ces chimpanzés toutes les preuves immunologiques (présence d'anti-corps) d'une comamination par le virus du SIDA ou VIH 1. Tout leur laisse à penser que les chimpanzés se sont contaminés dans leur environnement naturel. Chez l'un des deux animaux capturés, outre la présence d'anticorps dirigés contre le VIH 1, des traces d'une infection par un virus très proche ont pu être mises en évidence dans certaines de ses cellules sanguines (lymphocytes).

#### « Le chaînon manquant

Encore préliminaires, ces résultats ne manqueront pas de passion-ner les scientifiques et les médecins spécialisés dans l'étude et le traitement du SIDA. Déjà, plusieurs chercheurs de l'Institut Pasteur (M™ Françoise Brun-Vésinet, et M. Simon Wayn Hobson) ont entrepris, en liaison avec l'équipe travail-lant au Gabou, une étude visant à identifier avec la plus grande précision ce virus et les différences qu'il pourrait voir avec le VIH 1 humain. « Si cette hypothèse est confirmée,il s'agira là d'un résultat très impor-tant, commente le professeur Lue Montagnier (Institut Pasteur de Paris), dans la mesure où ce virus pourrait constituer le « chaînon manquant » qui persiste encore sur l'origine réelle de cette maladie humaine via les animaux. »

#### « Les déçus de la Côte d'Azur»

#### Des retraités remontent à Paris

Sur proposition de M. Jacques Chirac, le Conseil de Paris va modifier prochainement les règles d'attribution des avanregies ociaux accordés aux Parisiens âgés. Jusqu'à présent l'allocation municipale versée aux retraités de condition modesta et les aides qui leur sont accordées pour moderniser leur appartement étalent exclusivement réservées à ceux qui habitalent depuis au moins trois ans et de manière continue dans la capitale. Désormais, on se montrera moins sévère. Les trois années de résidence à Paris pourront être discontinues et s'étendre sur cinq ans. Motif de cet assouplisse-ment : un nombre croissant de Parisiens, décus per leur expérience de « retraite au soleil », reviennent en ville. Il faut bien les

Le bureau d'aide sociale n'est pas le seul à faire cette constatation. Les promoteurs spécialisés dans la construction de résidences pour personnes âgées notent qu'en région panisienne 10 % à 20 % de leurs clients reviennent de province. Les ven-deurs les ont même baptisés « les déçus de la Côte ».

Bien entendu les agents immo-biliers du Var et des Alpes-Mantimes affirment que le littoral n'a rien perdu de ses séductions, bien au contraire. Mais dans d'autres départements méridionaux plus campagnands, comme la Dordogne, des milliers de rési-dences en excellent état sont à vendre. Raison : les citadins du Nord qui revaient d'y couler leurs vieux jours ont renoncé, L'exode rural qui n'en finit pas de vider la France profonde y rand les condi-tions de vie de plus en plus difficiles, surtout pour des gens âgés.

Même sur la Côte d'Azur, it arrive qu'on se décourage, arrive qu'on se decourage, lorsqu'on n'a pas de solides atta-ches dans le pays. Témoin ce couple de quinquagénaires qui liquide son appartement de Cimiez, au-desus de Nice, pour regagner la banlieue parisienne. « Après avoir longtemps bourfingué à travers la monde, puis hebité Versailles, explique Jacques, le mari, nous avions opté pour les Alpes-Maritimes comme nombre d'amis. Mais ils sont morts. Nos enfants et petits-enfants qui habitant Paris ne venaient rompre notre solitude qu'aux vacances. Alors nous avons décidé de nous rapprochar d'eux et d'acheter une résidence à Bourg-la-Reine. La mer na remplace pas la famille. »

Quand il croise dans les rues de Pernes-les-Fontaines (Vau-cluse) de futurs retraités en quête d'une bicoque à retaper. Claude Salomon, soixante-six ans, les met en garde. « Moi, je suis du pays et je me suis retiré dans ma maison de famille. Pas de probierne. Mais j'ai connu plusieurs couples descendus de Lille, Lyon, ou Saint-Etienne, qui ont acheté des mas dans les collines pour leurs vieux jours. Une fois instailés, ils n'ont pas supporté d'être considérés comme des étrangers. Et puis l'hiver est dur,

faut se déplacer pour la moindre emplette. A l'approche du qua-trième âge, ça devient intenable. lla sont repartis. >

Confirmation des promoteurs de résidences urbaines et des spécialistes des personnes âgées : l'âge du rapetriement se situe au-delà de solxante-dix ans. Or, le retour en ville, notamment à Paris, réserve bien des désillusions, lui aussi. Les retraltés désargentés peuvent solliciter l'attribution d'un studio dans un foyer de la Ville de Paris. S'ils ont habité la capitale, s'ils y ont travaillé longtemps ou s'ils y ont des enfants, on ne peut théorique-ment le leur rafuser. Mais ils risquent d'attendre longtemps, car priorité est évidemment donnée à ceux qui sont restés fidèles à leur

#### « Ni exil ni retour »

Ceux qui disposent d'un capi-tal sont effarés. En quelques années le prix des appartements a fait un tel bond qu'il les met hors de portée de la plupart d'entre eux. Avec ce qu'il a retiré périgourdin et des dizaines d'hectares de terre qui l'entourent, un septuagénaire vient de se payer à peine un deux-pièces à Montper-nasse. Les ex-Parisiens en sont donc réduits à acheter ou à louer en périphérie. Les résidences aux noms de rêve — Arcadie, Hespérides, Liberry - n'y manquent pas. Confortables, souvent environnées de verdure, dotées d'un vices collectifs fort commodes (restaurant, bibliothèque, salon de bridge, salle de gym, chambre d'hôtel, etc), elles paraissent garantir une fin de vie idéale. Et pourtant!

Après des années à Cannes, Simone, soixante-seize ans, a opté pour l'une d'entre elles, située dans une banlieue résidentielle de l'Est parisien. Elle sou-haitait se rapprocher de ses fils et de ses amis, habitant Paris. « Au début, ils sont tous venus me rendre visite, raconte-t-elle, et se sont récriés d'admiration. Mais, ils ne sont pas revenus. L'endroit est trop éloigné, parait-il. Me voilé aussi soule que sur la Côte d'Azur; avec le soleil en moins. Alors, je prende un taxi une fois par semaine pour me rendre à Paris. Mais que se passera-t-il si je deviens impotente ? »

Raymond, soixante-huit ans, qui a fait toute sa carrière dans la eu la chance d'hériter d'une maison de famille au Pays basque, mais il a conservé un pied-à-terre à Peris où habite sa fille. Sa lemme et lui partagent leur temps entre l'Ile-de-France et la Sud-Ouest. & Pour nous, dit-il, ni exil, ni déception, ni retour. Mais j'ai bien conscience que nous sommes des privilégiés. » En

MARC AMBROISE-RENDU.

#### REPERES

#### Double manifestation en Médoc

de tourterelles ont bravé la pluie, le dimanche 1º mai en Gironde, pour occuper symboliquement leurs pylônes de tir et manifester leur intention de pratiquer la chasse de printemps malgré les directives euro-péennes et son interdiction par la loi

405

Les manifestants chasseurs se Espace avec un petit groupe de militants de la Ligue pour la protection des oiseaux, conduits par leur président, Alain Bougrain-Dubourg. . Fous le camp, tu n'es pas du Médoc! », protestaient les chasseurs. « Les tourterelles, non plus I », répondaient les protecteurs, qui s'indignent contre le tir d'oiseaux migrateurs au moment de leur nidification. La présence des gendarmes a empêché les manifestants d'en venir aux mains.

Plus vite,

moins cher!

Votre 405 Diesel en livraison immédiate

chez NEUBAUER

\*sous réserve de la motorisation et des options choisie

227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21

4, rue de Châteaudun 75009 PARIS 242.85.54.34

c'est possible

Prochain accord Chine-Brésil Les ministres chinois et brésilier des affaires étrangères ont établi, samedi 30 avril, un projet de coopé-

ration spatiale entre les deux pays qui sera signé en juillet prochain. Cet accord concerne la construction d'un satellite d'observation de la Terre et de son rechange d'une valeur de 150 millions de dollars dont 45 millions à la charge du Brésil. La mise en orbite de cat engin d'environ 1,3 tonne, offrant une résolution au sol de 19 mètres (contre 10 mètres au satellite français Spot), devrait être assurée en 1992 par des lanceurs chinois de type Longue Marche-3. Par cet accord, le Brésil espère contourner les restrictions auxquelles il est soumis en matière de technologies avancées de la part des pays développés tandis que la Chine panse pouvoir installer au Bré-

#### Religions

#### Un forum catholique

sil des stations de reception satellite.

#### à Montpellier

Au cours du week-end de Pentecôte, les 21, 22 et 23 mai, se tiendra à Montpellier le deuxième Forum des communautés chrétiennes, organisé par l'Union des œuvres catholiques de France (UOCF). Le premier avait eu lieu à Lyon en 1984. Il réunira deux mille laïcs diversement engagés, théologiens, prêtres, religieux et évêques.

Ce forum est destiné à devenir l'un des principeux lieux de réflexion et d'expression des catholiques en France. Neuf grands débats sont prévus à Montpellier sui des thèmes aussi divers que la maîtrise de la vie et de la mort, le choc des cultures, le mariage et la famille, la formation, la destion du ternos, la rencontre des autres religions, etc. Le numéro de mars 1988 du mensuel Fêtes et saisons est consacré à ce forum.

Renseignements et inscriptions : UOCF-Forum, 21, Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75550 Paris cedex 11 : tél. : 40-02-63-00.

### La mauvaise surprise

#### de saint Janvier

Le sang de saint Janvier, martyr du quatrième siècle, patron de Naples, ne s'est pas liquéfié le samedi 30 avril, contrairement à la tradition selon laquelle le miracle se produit à la veille du premier dimanche de mai. Déjà, la proce annuelle das reliques du saint - dont la fameuse ampoule remplie d'une substance rouge foncé que les Napolitains attribuent au sang de Janvier - n'avait pas pu avoir lieu en raison d'un violent orage. Mgr Michele Gior dano, archevêque de Naples, a fait lire dans la cathédrale les prières rituellas, mais, trois heures après, le sang n'était toujours pas liquéfié.

Les Napolitains craignent un signe du ciel. On rapporte que c'est grâce à saint Janvier et à son précieux sang qu'une éruption du Vésuve a été arretée en 431.

#### Reliques Le saint suaire

### est-il d'époque ?

La detation du saint suaire de toires différents (en Suisse, en Grande-Bretagns et aux Etats-Unis) par la méthode du carbone 14. La pape, à qui l'ex-roi d'Italie Umberto de Savoie a fait don du saint suaire en 1983, a donné son accord. La techniques actuelles permettent, en effet, de dater un tissu à partir d'un tillon grand comme un timbre

Les prélèvements nécessaires à la datation ont été faits, le 21 avril dernier, à Turin. Apparu avec certitude dans l'histoire en 1357, ayant appartenu à la maison de Savoie de 1452 à 1983, le saint suaire soulève de multiples questions. On ne peut tou-jours pes expliqué comment la dou-ble image sépie très pâle d'un homme vu de face et vu de dos a pu s'imprimer sur le tissu. De toute façon, la datation ne permettra que de situer l'époque où le tissu a été fait. La tradition veut que le saint suaire porte la double image du Christ mort. Mais aucune méthode scientifique de datation ou d'analyse ne donnera jamais l'identité de la personne dont l'image figure sur le



événement, ce rapport aborde franchement et sans détour les questions fondamentales dont la société française doit débattre à propos de l'éducation et de la formation. Grace à lui. de nombreux lecteurs disposent de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre jugement sur ce thème central pour la société de demain. 95 francs.

LA DECOUVERTE

Le Monde DE L'EDUCATION

#### Econduit par l'OFPRA

### Un ressortissant du Bangladesh est reconnu réfugié politique par la justice

Sayed Solaiman n'en est pas encore revenu: après cinq ans de vaines désnarches auprès de l'Office et apatrides (OFPRA) et de la Commission des recours, ce ressor-tissant du Bangladesh vient de se voir recommeître la qualité de réfugié par... la douzième chambre correc-tionnelle du tribunal de Bobigny.

Une voie des plus surprenantes : aux termes d'une loi de 1952, une telle décision échoit sans aucune ambiguîté aux autorités administra-tives. Le tribunal de Bobigny n'en a eu cure. Dans ses attendus, il estime, en effet, qu'« il lui appartient d'apprécier la qualité de réfugié dont se prévaut le prévenu ». Une petite audace qui a suscité les humeurs de l'OFPRA et de la Commission des recours, subitement dépossédés de leur « monopole » : la maissance du statut de réfugié

 Ce jugement paralt étonnant mais il a des fondements juridiques simples, explique M° Christian Bourget. Les tribunaux français sont tenus d'appliquer les conve tions internationales avant les lois internes. C'est ce qu'ils ont fait ici en appliquant la convention de Genève de 1951 qui définit le réfugié comme » « une personne craitée». « Sayed Solaiman répondait à ces critères. Le tribunal a donc décidé de le reconnaître bénéficiaire

Ancien militant du Parti nationaliste du Bergladesti, Sayed Solaiman avait fui son pays en 1982 et s'était embarqué alors comme matelot sur un navire du port de Singapour. A peine arrivé an Havre en décembre, il demande à l'OFPRA le statut de réfugié politique. Refus. Il forme un recours. En vain. Le rejet lui est signifié le 10 octobre 1985. Sayed Solaiman ne se décourage pas pour autant et présente une nouvelle demande à l'OFPRA en 1986. Il pense alors être au bout de ses peines : le dossier comporte un extrait de jugement rendu au Ban-gladesh daté du 26 octobre 1986 le condamnant à deux peines d'empri-

30 mars 1987. N'est-il pas sûr, cette

qui mettra fin à quatre ans et demi de séjour irrégulier? Une semaine plus tard, confiant, il se rend tranquillement à la préfecture de Bobi-gny muni de son récépiasé et d'une lettre de son avocat afin de régulariser sa situation administrative. Mais les autorités lui laissent à peine le temps d'expliquer son cas : il est immédiatement l'objet d'un arrêté de reconduire à la frontière. Le lendemain, le 8 avril 1987, épouvanté à Griden, de 8 avril 1997, eponyante a l'idée de regagner son pays, Sayed Solamman refuse de monter dans l'avion qui doit le rapatrier vers Dacca. Il est alors déféré devant le tribunal de Bobiguy pour « refus

#### Recherche d'une traduction

Six mois plus tard, le jour de l'audience, Sayed Solaiman n'a tou-jours pas obtenu sa carte de réfugié. Pis : la Commission a rejeté son recours, l'extrait de jugement du Bangladesh n'étant accompagné. d' « aucune explication sur la nature des infractions qui hat sont repro-chées ... « La Commission souhai-tait vérifier qu'il s'agissait bien de délits politiques, précise Me Chris-tian Bourguet, rien de plus normal. Mais les articles de loi du Bangladesk sont publics! Il suffisait donc d'exiger un complément d'informa-tion ou de nous demander une traduction de ces articles. Mais on ne classe pas un dossier quand il y manque une pièce décisive. Surtout quand elle est si facile à trouver... »

D'ailleurs, quelques semaines suffiront pour trouver une traduction de ce fameux article de loi. Le caractère politique des délits ne fait alors guère de doute. Est incriminé « l'encouragement à l'attaque contre un officier supérieur ». Mais il est trop tard. La Commission a déjà tranché. Le statut de réfugié échappe une nouvelle fois à Sayed Solaman. Pour une banale histoire de traduction...

Le tribunal de Bobigny se trouve alors dans une situation singulière : Sayed Solaiman a tout du réfugié tiel: la carte de l'OFPRA. Cette carte et ce statut qui, jus mettraient à l'abri des poursuites Les magistrats hésitent. Peuvent-ils

son pays pour des délits politiques ? La convention de Genève définit le réfugié comme « une personne crai-gnant, avec raison, d'être persécuée ». N'est-ce pas le cas de Sayed

Le temps d'un jugement, le tribu-nal de Bobigny se substitue donc à l'OFPRA et à la Commission des recours. Le 17 mars 1988, il estime que « le terme de réfugié au sens de l'article premier de la convention de l'article premier de la convention de Genève s'applique bien à lui » et que « cette qualité de réfugié doit lui être reconnue ». Une décision qui fera date : si certains tribunaux sont parfois amenés à se prononcer sur des dossiers en cours dans l'attente d'une décision définitive, il est extrêment rare de les voir ainsi prendre le contre-pied de conclusions de l'OFPRA et de la Commission des

Les responsables de l'Office ne dissimulent d'ailleurs guère une cer-taine irritation. - Malgré ce jugement, nous ne sommes absolu pas tenus de délivrer à l'intéressé une carte de réfugié. Bien sûr, il peut demander un réexament de son dossier et y joindre cette nouvelle pièce. Mais rien de plus. Ce jugement ne s'impose pas à nous. Dans ce domaine, nous jouissons d'une compétence exclusive. »

Quant à la Commission des recours, qui avait éconduit Sayed Solaiman il y a à peine quelques mois, elle fait preuve aujourd'hui d'un certain embarras. Sa tâche n'a toutefois rien d'aisé: le nombre des recours, qui se montait à six cents en 1978, est brutalement passé à deux mille cinq cent, l'année suivante, et aujourd'hui elle doit examiner quatorze mille dossiers par an, alors que sa capacité de jugement n'excède guère neuf mille affaires (1).

Résultat : les demandeurs doivent attendre en moyenne deux ans et demi avant d'être fixés sur leur sort. Sayed Solaiman en sait quelque chose: durant ces cinq années de démarches administratives en France, il aura au moins appris une

de Frédéric Tiberghien, la Protect des réfugiés en France. Presses unive

#### Ancien juge de l'affaire de Bruay

#### M. Henri Pascal devient avocat

M. Henri Pascal, qui avait pris sa retraite de magistrat en 1987 avec le grade de conseiller à la cour d'appel de Douai, devait prêter, mardi 3 mai, le serment d'avocat, après sa décision de s'inscrire an barrean de Béthune (Nord).

Agé de soixante-huit ans, M. Pascal entrafparte de descaisions de communitation de la contrafparte de Liévin qui avait causé la mort de quarante-deux personnes en 1974. Mait tant deux personnes en 1974. Mait tant deux personnes en 1974. Mait tant deux décision de l'évin qui avait causé la mort de quarante-deux personnes en 1974. Mait tant deux perso

cal reste pour l'opinion, « le juge Pascal ». Il le doit à la façon personnelle dont il appréhenda certaines affaires à l'époque où il occupait an tribunal de grande instance de Béthune les fonctions de juge d'instruction, de 1970 à 1984. Il fut chargé notamment de deux dossiers qui comurent de grands échos : celui concernant le meurire de Brigitte Dewèvre, commis à Bruay-en-Artois en 1972, et celui ouvert après

#### Les attentats de 1986

#### L'avocat d'un des inculpés demande l'audition de MM. Mitterrand et Chirac

L'avocat d'Anwar Jomaa, Liba nais inculpé et écroué depuis avril 1987, dans le cadre de l'enquête su les attentats parisiens de 1986, demande l'audition, par le juge d'instruction Gilles Boulouque, de MM. François Mitterrand et Jac-ques Chirac. Me Mourad Oussedik réagit ainsi au vil échange entre le président de la République et le pre-mier ministre en exercice, lors de leur débat télévisé du jeudi 28 avril. Il demande au juge d'instruction d'établir, grâce à ces auditions, « dans quelles circonstances Wahid Gordji, malgré les charges qui pesaient sur lui, a pu quitter la France » et dans quelle mesure « le pouvoir exécutif est intervenu dans la procédure instruite par M. Bou-

« Anwar Jomaa, ajoute M. Ouzso-dik, est incarcéré depuis un an, et ce malgré le peu de charges qui pèsent sur lui et ses constantes dénégotions. Il ne comprend pas que des charges graves, selon M. Chirac, ayant été établies à l'encontre de Wahid Gordji, celui-ci alt été mis dans la possibilité de retourner en Iran. [...] S'il était exact qu'il y ait eu intervention de l'exécutif dans le déroulement de l'action judiciaire, ture. » Inculpé d'association de mal-faiteurs, dans le cadre de la loi antiterroriste, Anwar Jomaa fréquentait

Dans l'affaire Dewèvre, le juge avait inculpé un notaire de Bruay qui devait finalement bénéficier d'un non-lieu et obtenir en outre une condamnation du magistrat pour riolation du secret de l'instruction.

M. Pascal n'en avait pas pour autant fait amende honorable et continua de se montrer un partisan de l'instruction « ouverte » pour une « transparence de la justice ». Lorsqu'il avait été nommé conseiller à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, promotion aussi tardive que modeste, il avait déclaré: « Ce n'est par parce qu'on me donne une carotte qu'on changera ma façon de faire.

Aujourd'hai, las d'une retraite qui lui pèse, M. Pascal estime que dans l'exercice de la profession d'avocat il aura de nouveau l'occasion de se battre pour une justice contre

• Interdiction d'une publicetion basque. - Par arrêté du 29 avril publié au Journal officiel du 30 avril, le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente sur l'ensemble du tarritoire de la publication intitulée Euskadi en guerre, éditée par l'assoquatre versions en langues française, basque, espagnole et anglaise de la

Incendie criminel dans le Val-de-Marne

#### Un entrepôt de Flammarion détruit par le feu

Les dix mille mètres carrés de l'entrepôt de l'un des deux centres de distribution parisiens du groupe Flammarion, simé à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), out été entièrement détruits par un incendie criminel, samedi matin 30 avril vers trois heures. Deux heures plus tôt, le gardien avait reçu un coup de téléphone anonyme annonçant qu'une bombe allait exploser dans l'entrepôt. Il avait préveau le directeur du centre, qui s'était rendu sur les lieux, accompagné de policiers. Rien n'avait été découvert.

Plus tard, sans que l'on sache

ravait été découvent.

Phas tard, sant que l'on sache encore comment, le feu s'est pourtant déclaré et tous les livres entreposés - des dizaines de milliers d'ouvrages qui devaient être livrés en vente rapidement aux libraires - ont brûlé. Il apparaît que l'on a utilisé un système perfectionné de mise à feu, à l'intérieur du bâtiment probablement. Il est en effet difficile de faire brûler entièrement des livres empilés, serrés et liés dans un emballage qui les protège. Seul l'équipement informatique - programmes et fichiers - est intact. La direction de Flammarion précise, en outre que «les nouvenutés de mai, étant entreposées ailleurs, seront livrées normalement » et que «toutes les mesures ont été prises pour garante, grâce aux autres pour garantir, grâce aux autres dépôts, la poursuite de la distribution des ouvrages disfusés pour le

Comme toujours lorsque des livres brûlent, on cherche le symbole. Mais cette action n'a pas été revendiquée et, aux éditions Flam-marion, le sentiment dominant est l'incompréhension : on n'a, pour l'instant, ancune piste, pas plus sur le mobile de ce geste que sur ses

#### Ecoutes téléphoniques et ventes d'armes

#### Une lettre de M. Georges Starckmann

Après notre article (le Monde du 27 avril) sur la saisie au siège d'une station de radio locale, Radio Zones, d'un enregistrement d'écoutes téléphoniques relatives à des ventes d'armes, M. Georges Starckmann, dirigeant la société helvétique Star Productions SA, nous a adressé la lettre suivante :

- Dans votre édition du 27 avril 1988, page 16, vous avez

peut-être pas été porté à votre connaissance, que cette écoute clan-

après que j'ai refusé de céder à un après que j'ai reruse de couer à un chantage. Il m'avait été, en effet, demandé, par une lettre anouyne, de verser une somme de 150 000 000 francs suisses, faute de quoi toute la publicité désirable serait donnée à ces écoutes.

» Les motivations des auteurs de ce délit ne sont donc pas désintéressées et nous sommes loin des préten-dues raisons philosophiques qui les

» Je m'étonne d'autant plus de cette diffusion sur les ondes que j'avais averti les dirigeants de Radio Zones de la tentative de chantag dont j'avais été victime,

Les Espagnols n'ont pas attendu le Marché Commun pour conquérir de nouveaux marchés.

L'Espagne n'est pas un lieu commun.

Avouez qu'avec Pizarro et Cortès, les Espagnols ont pris une bonne avance dans la compétition économique. Et ces grands chefs d'entreprise sont nés en Estremadure. Un ciel toujours bleu, des collines de chênes verts, de hautes sierras, cette province ne

village vous proposeront du ragoût de perdrix ou de la soupe au chorizo pour vous remettre de

vos émotions. Et ne vous étonnez pas si après quelques jours, vous vous sentez l'énergie d'un conquérant. Pour tous renseignements, contactez l'Office National Espagnol du manque pas de souffle. Partout, on rencontre des sangliers et des moufions et les restaurants de

Tourisme: 43 ter, avenue Pierre 1\* de Serbie - 75381 Paris Cedex 08. L'Espagne. Tout sous le soleil. 571



حكدًا من الأصل



devicat avocat

detroit parties

The second of th

Landing T. arings but meaned analysis of the control of the contro

Commission of any populary that provides the second of the

Une lettre de M. Georges Starcki

he Commun



### TVA sur le disque

## Chers présidentiables,7% la victoire en chantant.

A la Fnac, il existe un 7% qui déplace les foules: le taux de la TVA appliqué à tous les nouveaux enregistrements pendant deux mois après leur sortie (au lieu des 18,6% en vigueur). Une avance sur la loi que la Fnac paie de sa poche.

Aujourd'hui, s'engager à faire baisser le prix du disque peut conduire à la victoire en chantant.

Cette mesure, les jeunes l'attendent avec impatience. Le marché du disque en dépend, la création musicale aussi. Signe de rassemblement, le badge disponible dans toutes les Fnac s'accroche aussi bien sur les vestes que sur les blousons.



la Fnac fait baisser le prix du disque.

### Culture

### **MUSIQUES**

Un Festival international à Sarrebourg

### Sur l'axe Prague-Boston...

Un festival international de musique, avec un programme ambitieux et la redécouverte d'un instrument bizarre,

l'harmonica, dans une petite métropole, Sarrebourg.

Sarrebourg, quinze mille habi-tants, une petite métropole entourée de verdure, avec un vaste arrièrepays; difficile, a priori, d'y faire beancoup au point de vue culturel. Pourtant, sous l'impulsion de Pierre Messmer, la ville est sortie de l'anonymat. C'est grâce à lui que Marc Chagall a doté l'antique chapelle des Cordeliers du plus grand et du plus admirable peut-être de ses vitraux : un immense bouquet multicolore qui jaillit comme une flamme du terroir de Sarrebourg, «l'arbre de vie», entouré de personnages bibliques qui symbolisent la paix.

Sommet de cuivres

Le deuxième concours internatio-

nal de quintettes de cuivres de Nar-

bonne, manifestation de ce type uni-

que au monde, a lieu du 7 au 14 mai

dans la salle des Synodes du Palais des archevêques. Des demandes

d'inscription sont parvenues

d'Europe, de Chine, du Japon, de

Hongkong, du Canada. Dix-huit formations européennes ont été rete-nues pour cette année, représentant

Ce concours a lieu tous les deux

ens. Le premier prix en 1986 a été décerné à l'Anonymus Bress Quintet, formé per les étudiants de l'académie

Ferenc-Liszt, invité cette année pour oncert d'ouverture au château de

astours. D'autres concerts accom-

du Mont-Saint-Michel

Plusieurs stages sont proposés en

août aux organistes débutants, ou déjà chevronnés, en l'abbaye de La

Lucerne, à quelques kilomètres de la

bard, ancien élève de Michel Cha-puis, d'André Isoir, de Gaston

Litaize, et titulaire de l'orgue de Saint-Pierre-de-Calais, dirigera une

école d'initiation. Deux niveaux sont prévus. Le niveau A s'adresse à des

candidats ayant déjà une grande pra-

tique du piano. Le niveau B intéresse

rais, etc. Le dernier jour, les sta-

concert de Michel Chapuis pour

Paul McCartney

classiques du rock n'roll.

Union soviétique.

Un roman

d'André Hodeir

récompensé

enregistre à Moscou

L'ancien Beatles Paul McCartney a signé un contrat avec la maison de disques soviétique Melodia pour l'enregistrement de treize chansons

Le quotidien Komsomolskaïa

Pravda a indiqué, dans son numéro

peru samedi 30 avril, qu'une série

d'interviews du chariteur seraient

publiées à Moscou après le 15 sep-

tembre, date de sortie de l'album en

C'est finalement à Musikant (éd.

du Seuil), l'excellent roman d'André

Hodeir, qu'a été attribué la premier

prix Orphée de littérature musicale

doté, cette année, à l'initiative du

Crédit industriel et commercial, de

30 000 F. Le jury, composé de spé-

partie autobiographique « l'expres-

ceux qui ont déjà joué de l'orgue.

Du 1" au 6 août, François Lom-

pagneront la concourt.

Rendez-vous

d'organistes près

baie du Mont-Saint-Michel.

COULISSES

à Narbonne

Avec son adjoint à la culture, le D' Alain Marty, le maire a casuite créé une école de musique (trois cent cinquante élèves) et une bibliothèque publique pour enfants et adultes (cinq mille abonnés), dans des locaux avenants et lumineux.

Mais la vie culturelle n'a pes besoin seulement d'institutions : il lui faut des événements pour l'ani-mer et éveiller les esprits. D'où, après le succès de différentes actions menées avec l'Institut lorrain des musiques anciennes, la décision de créer un Festival international de

Pas un festival-bateau où l'on resras un resuvat-oateau on l'on res-sasse des morceaux côlèbres, mais un programme ambitieux embras-sant la période 1750-1850, « du siè-cle des Lumières au romantisme », la formation du langage et de l'orchestre classiques l'orchestre classiques.

Un public de tous âges et de tous milieux a suivi assidilment peadant quatre jours ces concerts qui en auraient ébahi plus d'un à Paris, telles les Cantates de Hasse et

sion d'une intimité privilégiée avec le

violon et la musique tout entière, présentée à travers une couvre romanes-

Le violon solo

de l'orchestre

passe au National

vingt-neuf ans, a été nommé à l'una-

nimité premier violon solo et super-

soliste de l'Orchestre national de

France. Il partagera le pupitre de pre-

Dix-sept candidats, de plusieurs ationslités, étaient en lice devant un

jury auquel participait le chef améri-

cain Lorin Maszel, directeur musical de l'Orchestre national de France.

Elève de Pierre Doukan au Conserva-

toire national supérieur de musique

de Paris, Maxime Tholance a obtenu,

en 1971, le premier prix de l'Union

naux; en 1973, le premier prix du concours international junior de Glas-

gow et, en 1975, le premier prix, à l'unanimité, du Conservatoire de Paris, où il a suivi dès 1976 des

études de troisième cycle. Laurést, également en 1986, du prix d'inter-

soliste, à l'Opéra de Paris.

La vague zoulou

en France

rétation à Sion (Suisse), il était depuis 1984 violon solo, premier

de l'Opéra

Métastase, chantées par Véronique Dietschy et l'Ensemble Stradivaria dans les stalles baroques de l'église de Hoff, ou la guirlande de ces com-positeurs tchèques (Zach, Benda, Brixi, Myslivecek...) interprétés par l'Ensemble Gioïa della Musica de Prague qui nous faisaisent ressant Prague, qui nous faisaient passer sans heurts du style de Vivaldi à celui de Mozart, comme l'expli-quaient très clairement les confé-rences des docteurs Tomislav Volek et Zdenka Pilkova.

Après Pragne, c'était de Boston ne nous vensit Vera Mayer avec que nous venait Vera Mayer avec son instrument insolite qui polarisait l'attention : « l'harmonica de verre », inventé par Benjamin Fran-klin en 1761 (après diverses formes plus rudimentaires). Il comporte ireate-cinq verres, disposés dans l'ordre chromatique, qui sont empilés horizontalement, du plus petit et plus aigu à droite, au plus aros et grave à gauche, et tournent gros et grave à gauche, et tournent autour d'un axe (entraîné aujourd'hui par un moteur électri-

L'artiste en joue avec la pulpe des salanges, humidifiées, en frottant le bord des verres, et peut atteindre à une certaine agilité, bien que les doigts doivent trainer davantage que sur les touches d'un clavier, par exemple pour obtenir des sons ; d'où ces frôlements mystérieux, supraterrestres, qui sont si impressionnants par exemple, dans le divin Quintette

L'harmonica fit fureur à l'époque et l'on compte queique quatre cents partitions écrites pour lui. Il semble avoir disparu à la suite de l'utilisa-tion qu'en fit un médecin pour met-tre ses patients en état d'hypnose. Le médecin s'appelait Franz Mesmer. L'histoire se souviendra que l'instru-ment a été remis en honneur, en 1988, à Sarrebourg, grâce à Pierre

Concert champêtre

Parmi les souvenirs les plus heu-Parmi les souvenirs les plus heu-reux du festival, on retiendra encore un concert Beethoven donné par le jeune orchestre anglais du Hanover Band, qui recourt uniquement aux instruments anciens (avec un diapa-son plus bas qu'aujourd'hui). Un ensemble impressionnant de disci-pline et d'homogénétité sonore, qui interorétait la Symphonie pastorale interprétait la Symphonie pastorale sous la direction de son premier violon, Pavlo Beznosiuk, en cherchant à « peindre un tableau » champêtre qu'à produire la plus haute qualité de timbre, de phrasé

et d'accent. Et cela suffisait à renouveler complètement le charme de cette musique qu'on croyait décou-

Pour recréer fidèlement le climat de l'époque, Paul Badura-Skoda était arrivé de Vienne avec son pia-noforte Conrad Graf de 1830, un peu faible parfois sous les brillantes et bruyantes couleurs de l'Hanover Band. Même si les touches man-quaient parfois d'élasticité, le grand pianiste autrichien en tirait des gerbes de sonorités langoureuses un peu passées, qu'il faisait bondir et reverdir comme des vieilles dames au « bal des ressuscités », dansant tel un viennem dans es comme van tel un vigneron dans sa cuve, ren-dant au Concerto en ut mineur de Beethoven sa verve et sa vigueur pri-

Un autre beau moment du festival (en attendant la Messe en ut mineur de Mozart que Malgoire dirigeait dimanche soir), ce fut en cet après dimanche soir), ce fut en cet après-midi du la mai un concert champê-tre sur la pelouse de l'école de musi-que. Deux cents pesonnes écontaient, visiblement enchantées, des musiques tehèques et prus-siennes, et puis l'adorable Trio pour cors de basset et la splendide Séré-nade en ut mineur pour vents de cors de basset et la splendide Sérènade en ut mineur pour vents de
Mozart (joués par la Grande Ecurie
et la Chambre du Roy). Et soudain
on se croyait transporté à Prague,
dans le parc de la maison des Dussek, où tout le monde se presse en
cette saison pour oublier ses soucis;
c'est là que Mozart a écrit de si
belles nages nour sa charmante belles pages pour sa charmante

hôtesse...

Le privilège de ces quatre jours de festival, c'est à leurs édiles que les habitants de Sarrebourg le doivent, ainsi qu'à la participation de l'Etat, des collectivités locales et de divers mécènes. Mais ce programme si original, unique en France, ne pouait naître que dans la tête d'Alain Pacquier, le directeur de cet Institut lorrain des musiques anciennes que personne, semble-t-il, n'a été capable de sauver d'un déficit assez modesse (le Monde du n a eue capaone de sanver u un derricit assez modeste ( le Monde du 15 décembre) : même la manifestation, qui a réuni un nombreux public et beaucoup d'artistes, le 2 avril, dans les salors de l'hôtel de ville de Metra plus rice fait

Metz, n'y a rien fait. A défaut de la ville, le département de la Moselle et la région lor-raine (sans parler de l'Etat!) laisseront-ils couler corps et biens un tel animateur de la vie culturelle, un de ces « agitateurs » si nécessaires et

JACQUES LONCHAMPT. grands poètes et des peintres de ce + Hat Art, CD 6005.

« Paris Blues », par Gil Evans et Steve Lacy

### « Réincarnation d'un oiseau d'amour »

Steve Lacy vivait à Paris, Gil Evans y a joué tant qu'il pouvait. Un disque les réunit : Paris Blues, bien sūr.

Passons, si vous le voulez, sur la rassons, si vous le voulez, sur la perfection de l'interprétation de Paris Blues. Où même, sur le goût si fin de sa présentation : l'emballage du disque, le lettrage de la pochette, le soin du moindre détail. Cet enre-eistrement vient d'être monté mivé gistrement vient d'être monté, mixé, travaillé, à Paris, par Jean-Jacques

Il réunit, sans autre accompagnement. Steve Lacy, qui vit à Paris depuis vingt ans, et Gil Evans, qui s'y sentait si hien qu'il y jouait antant qu'il le pouvait. Paris Blues repread son titre d'une composition connue de Duke Ellington. La moitié du répertoire vient de Mingus: Orange Was the Colour of Her Press, Then Blue Silk, Goodbye Pork-Pie Hat (en hommage à Lester Young), et Reincarnation of A Lovebird (pour Charlie Parker).

Pas un accord, pas une note de ce Il réunit, sans autre accompa

Pes un accord, pas une note de ce duo traversé d'émotion qui ne résonne comme une couleur. Paris Blues manifeste sans suspension Blues manifeste sans suspension cette délicatesse d'expression qui en rend la modernité très familière. Jamais le son tendu de Steve Lacy n'aura touché de si près l'absolu. Son soprano, dont on sait la difficulté de maîtrise et de justesse, se fond et se détache sur les impressions de piano (acoustique ou électrique) enchaînces par Gil Evans.

L'un et l'autre, même an bord du

L'un et l'autre, même au bord du silence, au bord du gouffre sans le savoir, sont hantés par le même génie du rythme comme un souffie de vie : dans le phrasé ou du bout des doigts. Il y a plus de swing dans ces unissons ouatés ou les amortis de ce disque que dans toute la musique de ces cinq dernières années. C'est cela sans doute qui met an bord des larmes.

Respecté, célébré dans la commu Respecté, célébré dans la communauté du jazz qui s'en agace perfois,
Steve Lacy n'a jamais débordé un
public plus restreint, c'est évident,
que celui de Madonna, mais quel
public, quelle ferveur, quelle amitié... De tonte façon, à cet air de
modestie infatigablement aimable
qu'il promène de petites scènes en
grands festivals (lesquels ne dédaignent d'ailleurs pas de l'oublier très
régulièrement), on voit mal ce que
Steve Lacy ferait du tapage et des
plateaux de télévision. Que sa musique, pius proche en sa démarche des
grands poètes et des peintres de ce

siècle, échappe aux trivialités du bagout et du «zapping» doit être ténu pour précieux. Une chance irremplaçable.

irremplaçable.

Et Gil Evans? Sa sensibilité est de même nature, sa subtilité et sa discrétion aussi. Leur duo, juste après sa Collaboration avec Helen Merrill, marque la saison d'une pierre blanche. Cette entrée ensemble, feutré du piano électrique et douceur acide, ailée, déchirante du soprano, cette entrée si douloureusesoprano, cette entrée si douloureusement gaie, pacifiée, qu'elle chavire, porte le titre que hii avait donné Mingus: Reincarnation of A Lovebird, réincarnation d'un «inséparabird, remearnation d'in «insequia-ble», soit, en ornithologie, l'aga-pornis, l'oiseau de l'amour. Derrière les harmonies enlacées de Gil et Steve, on devine « quelque chose de bleu qui paraissait une aile »: l'ombre de Parker, The Bird, celle de Mingus, et celle de l'amour, ce qui est tout un.

Gil Evans vient de disparaître (le Monde du 23 mars). Le blues de

FRANCIS MARMANDE. ★ Paris Blues, OWL 049CD.

#### DISQUES

Candid en compact

La marque Candid n'aura duré qu'un an (1960). Sa légende est plus durable. Avec ses enregistrements surprenants, cassants, Candid fait figure de mythe. Harmonia mundi lui read hommage, en diffusant une compilation ou une anthologie, selon qu'on est plus critique ou plus compréhensif. De Pee Wee Russell à Charles Mingus, rien a'y manque. Le catalogne illustre est Russell à Charles Mingus, rien n'y manque. Le catalogue illustre est bien illustré. L'ambition est généreuse et le prix relativement bas. Mais l'objet manque trop ouvertement de références et d'indications (personnels, dates) : même pour un non-spécialiste.

\* Candid CCD 79000.

News for Lulu

C'est inattendu, gonflé, agaçant, et, finalement, on bascule, sous le charme, John Zorn, George Lewis et Bill Frisell, improvisateurs intraitables, semblent lancés, tête baissée, des le postulai de l'écony de free. dans la nostalgie de l'époque « freefree ». Mais non : ces nouvelles pour Lulu sonnent plutôt comme les poly-phonies du *Hot Five* d'Armstrong, revues sans complexe et avec gaieté.

### DANSE

Pour la troupe

de Hambourg

Béjart

et son directeur,

John Neumeier.

d'un chorégraphe

et de ses danseurs.

vient de régler un ballet inspiré de lonesco.

Les relations passionnelles

Quand un chorégraphe règle un

ballet pour un autre chorégraphe (c'est rarissime), qu'est-ce qu'il raconte ? Des histoires de chorégra-

C'est-à-dire ? D'abord, commu

à tous les créateurs, l'angoisse de la page blanche, les moments d'exalta-tion et les moments de doute, de

désespoir. Et puis, si le chorégraphe se double d'un directeur de troupe, les liens très forts qui se tissent entre

celle-ci et lui, au cours d'une vie

quotidiemement partagée : amour, enrichissement mutuel, mais aussi enaspération, moments de haine, envie de tout laisser tomber.

John Neumeier ayant réglé pour le Ballet du vingtième siècle deux symphonies de Mahler, Maurice

symphonies de Mahler, Maurice Béjart lui avait promis depuis long-temps un ballet pour la troupe de Hambourg. Il y a deux ans, il remon-

Hambourg, il y a deux and, il cartait pour Neumeier et Marcia Hay-dée les Chaises, d'après la pièce de Ionesco (ballet qu'il avait lui-même créé au Brésil avec Laura Proença).

Pourquoi pas monter une autre. curve inspirée par lonesco, afin de dédier une soirée entière à l'écri-

Béjart lit l'Impromptu de l'Alma: ce n'est pas une très bonne pièce de lonesco, mais elle parie du mécanisme de la création à travers

une polémique entre l'auteur, qui se met hui-même en soène, et un criti-que à trois têtes. « Le domaine de la

critique ne m'intéresse nullement, dit Béjart. En revanche, les rela-

tions entre l'auteur et ses inter-prètes, entre l'auteur et le monde, me fascinent. D'où l'idée d'un ballet

sur John, qui serait aussi lonesco et

### Neumeier vu par Béjart



uler, Massica Bilart at Marcia Haydio ripètent l'In

#### François-Henri Houbart, titulaire du grand orgue de la Madeleine à Paris et professeur au conservatoire d'Orléans, dirigera l'académie : pour la troisième année consécutive, cours

Paul Simon, avec son album Graceland, et Johnny Clegg ont ouvert les portes de l'Occident à la musique Ensuite, du 8 au 13 août, sud-africaine, à son incroyable préci-sion rythmique et à la richesse de ses harmonies. La firme française Cellutold vient de signer un contrat de licence avec Gallo Records, le plus d'interprétation d'un niveau élevé mportant label de musique noire en avec séances d'initiation à l'improvi-Afrique du Sud et présente une presation, à l'harmonisation de chomière livraison d'albums : ceux de Mbongeni Ngeme, Inkunzi Endaka, Lucky Dube, celui aussi d'une chorale giaires donneront un concert. Le endemain, ils pourront assister su (Ladysmith black Nambazo) dirigés par Joseph Shabalala et qui participe à l'enregistrement de Graceland, l'inauguration de l'orgue de la localité enfin le compect de Mahlathini et les \* Renseignements : abbaye de La Lucerne d'Outre-Mer, 50320 La Haye-Pesnel. Mahotella Queens, un étonnant groupe zoulou qui effectuera sa première tournée en France ce mois-ci (le 13 à Rennes, le 14 au Festival d'Amiens, le 15 au Festival d'Angoulâme, le 22 à la Féria de Nimes).

#### Un orchestre pour le Limousin

orchestra symphonique. Le concert insugural aura lieu le vendredi 6 mai. L'OSRL s'est constitué autour de l'orchestre du Grand Théâtre de Limoges, qui traditionnellement spé-cialisé dans l'opérette affirme depuis quelques années de plus hautes ambitions : il a notamment monté cette année le Vaisseau fantôme, de Richard Wagner.

Cette formation étoffée par les professeurs des conservatoires régio-naux, ainsi que par des musiciens au cachet, débute avec un effectif de sobante-quinze musiciens.

L'orchestre, dingé par Guy Coudette, le directeur du Grand Théâtre de Limoges, est financé par le consei régional, qui a voté, pour la première saison 1988-1989, un crédit de 965 000 francs. Pour se développer cialistes, a salué dans co texta en Il devra aussi faire appel au mécanat «L'Impromptu de Hambourg»



bourg. Dans son propre rôle, seul en soène au lever du rideau, John Neumeier. Qui, à quarante-six ans, a repris du service à la barre pour l'occasion. Suspendus aux cintres par des filius, treize bosshommes en costume noir. Des personnages en quête d'anteur, ou, pour rester chez lonesco, des piétons de l'air? Ils s'envolent biemôt.

Entre «l'Antre» (Ivan Liska), à la fois bon et mauvais génie. Il y aura aussi «Elle», à la fois mère, fille, épouse, amante et... femme de ménage (Marcia Haydée, maniant le scean et le balai comme si elle avait fait ça toute sa vie). Une familie grotesque et envahissante : les mauvaises idées dont on ne par-

vient pas à se débarrasser. Deux clowes, pour le zeste fellimen dont Béjart aime à parfumer ses œuvres. Et des personnages échappés de bal-lets de Neumeier (c'est un peu pour inités) : la Dame aux camélias, Un tramway nommé Désir, la Passion selon saint Matthieu, As you like it, Casse noisette, la Belle eu bois dor-

Il y a surtout la troupe des dan-seurs, acceourant à l'appel de son maître sur les sublimes accents des retronvailles de Tristan et d'Isolde (le reste du temps, la musique est de Hugues Le Bars, que ce voisinage wagnerien ne sert pas). Gamal Gouda, Gigi Hyatt, Anna Grabka, Jeffrey Kirk, ay distinguent. Ecor-ché vif, tourmenté, enthousianta, abatta («J'en ai marre», dit la voix

de Ionesco), l'air d'un enfant aux grands yeux inquiets, John Neu-meier fait une création étonnante. Il se soucie peu d'être un virtuose, il est beaucoup mieux : un de ces rares danseurs qui donnent une impor-tance au moindre geste. Il tient une petite fleur entre ses mains, la

Au-delà de son intérêt chorégraphique (l'écriture en est plus resser-rée, plus fine que celle du récent Souvenir de Léningrad), l'Impromptu de Hambourg nous touche parce que c'est une nouvelle déclaration d'amour de Béjart à la danse et aux danseurs. « Souvent je me révolte contre ma compagnie, dit-il, mais que serais-je sans elle? » SYLVIE DE NUSSAC.

مكذا من الأصل

10 / 200

1.50 (0.50

3.

1

e Pente Blues a, per Gil Evalis

Résocarration d'un oiseau d'ancie

ATT TO SERVE

An yer z

Marie Committee of the Committee of the

Market Paragraphic and San

DISQUES

FRANCIS WARNING

Stone Laify wheat & Paris. Cal Everyly a possit spot gir Waterwall.

★ Ce landi 2 mai, 20 h 30. T&L: 42-46-84-47.

Katsaris et Zehetmair pour PADN à Gavean. - Cyprien Kat-saris a beau être né à Marseille, il est paraît-il le pianiste le mieux côté en Allemagne après Pogorelich. Thomas Zehetmair, salzbourgeois, fréquente Lockenhaus et affronte à vingt-cinq ans les sonates de Bach. Avec Katsaris, il joue les Mürchen-bilder à l'alto et la 1 « Sonate pour piano et violon, de Schnumann, an sein d'un beau programme en soliste et un duo donné an profit de l'association Nouvelles Recherches médi-cales que dirige le professeur Claude Jasmin. Les fonds iront à l'achat d'un appareil permettant de synthétiser l'ADN et donc d'Élucider les mystères du code génétique. ★ Ce lundi 2 mai, 20 h 30. Tél. : 45-

Samuel Ramey aux Champs-Elysées. - Le Don Giovanni, de Karajan? Basse plus énergique que musicale, disent certains spécia-listes. Ce récital tous azimuts (Haendel, Schubert, Rossini, Britten, Ives) leur donners peut-être tort.

★ Mardi 3 mai, 20 h 30. Tél. : 27-20-36-37.

Szymanowski aux Champe-Elysées. - Dans son Statat Mater (son chef-d'œnvre?), le compositeur polonais signifia son retour à la terre natale, après ses explorations en pays anglo-saxons. Par le Nouvel Orchestre philharmonique, le chœur de Radio-France, Teresa Zylis-Gara, Jadwiga Rappe, Wieslav Ochman, dirigés par Jerzy Semkov. En seconde partie: Première Sympho-nie, de Brahms.

★ Jendi 5 mai, 20 H 30. Tel.: 27-30-36-37 et 47-23-47-77.

Panorama allemand an Centre Georges-Poundou. — Un horizon très ouvert sur plusieurs tendances et plusieurs générations de musiciens allemands: cenx qui, comme Eisler, Henze et Zimmermann. dominent ou out dominé leur époque; des étrangers ayant essentielle-ment travaillé en Allemagne (Isang Yun, Younghi Pagh-Paan, Maderna, Kagel); et même un Lituaniea minimaliste (Pārt) qu'on ne s'attendait pas à trouver là. Tout le concert du 11 sera enfin consacré à Chiffres, de Wolfgang Rihm.

★ Jeudi 5 et samedi 7 mai (Ensemble moderne); lundi 9 (EIC); mercredi 11 (Ensemble 13). Tél.: 42-78-

Six Espagnole à l'UNESCO. -

★ Jendi 5, 20 h 30, TGL : 40-18-09-29.

\* Samedi 7 mai, à 11 heures, 14 h 30 et 16 heures, petite salle. Tél.:

Cordes et branch à la Schola. Opération portes ouvertes pour une institution vénérable : on écoute le jeune quatuor Ysaye dans Mozart, Debussy, Boncourechliev, puis on passe au Salon Vincent-d'Indy pour un brunch. Les enfants (âgés de plus de trois ans), sont admis au jar-

★ Dimanche 8 mai, 11 heures. Tél. : 43-54-56-74.

José Menese et Enrique de Meichor an Dejazet. - Un des guita-ristes les plus en vue du flamenco, Enrique de Melchor, et l'un des « cantagres » les plus talentueux sont, pour un soir, au TLP (Dejazet. place de la République). Leur répertoire est un hommage aux vic-times du franquisme. A l'époque où le franquisme avait voulu coiffer le monde du flamenco par espagno-lisme, l'attitude de José Menese, engagé, ouverte, tranchait. Cela ne serait qu'entièrement sympathique s'il n'était en outre un grand chanteur, incontesté, à la capacité étendue et à la puissance sans faille. ★ Lundi 2 mai, 20 houres. Tél.: 42-74-20-50.

Charles Davis an Latitude. — Baryton, soprano, Charles Davis a joué avec Elvin Jones ou le quintet de Cedar Walton et Hank Mobley. On peut l'entendre aux côtés de Kenny Dorham, d'Abdullah Ibrahim (Dollar Brand) on d'Archie

★ Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mai, 22 beures Tel: 42-61-53-53.

Une création de Nunez, une autre d'Albert Llanas, Catalan de trente ans; et des œuvres d'Homs, Darias, Marco, Guinjoan, par l'ensem-ble 216: fin d'un portrait en cinq concerts de la musique espagnole

Films de Kagel à Pompidon. — Reccutions filmées ou transpositions cinématographiques d'œuvres origi-nales (dont le célèbre Ludwig van de 1969) : en tout, sept films musi-caux signés Kagel (le cycle se pour-suit les 10 et 11 au Goethe Institut).

Shepp (dans le disque Kwanza). Il vient à Paris pour la première fois, dans un nouveau club très accueil-

. EUROVISION : la Suissa remporte le Grand Prix. - Avec Ne partez pas sans moi, interprétée par la Québécoise Céline Dion. La manifestation avait lieu à Dublin. La Grande-Bretagne a obtenu le deuxième prix avec Go, par un chanteur qui ne craint pas de prendre comme nom Scott Fitzgerald. La France, représentée par Gérard Lenorman, et sa chanson Chanteus de charme, est treizième. La lanterne rouge revient à l'Autriche, qui n'a eu aucun point. Son représentant, Wilfried, interprétait Viva Mona Lisa.

Alliance de la plus haute technologie audiovisuelle et du bon goût

entier : programmes T.V., téléconférences, conventions, défilés de mode...

76 rue Bonaparte, Paris 6" - Tel. 43 26 12 12 - Documentation ou rendez-vous

sur place, nous vous ferons partager notre passion.

le studio Bonaparte diffuse avec France Télécom vos images dans le monde

Communication

Le Marché international des programmes de télévision

**CANNES** de nos envoyés spéciaux

Ah! Les Japonais... Comme on les aime Cannes et comme on les attend! Le costume classique. la cravate étroite et la raje de cheveux impeccable, ils déambulent dans les couloirs du MIP (Marché international des programmes), la mine concentrée et le pas affairé. S'ils ne dédaignent pas vendre (notamment du dessin animé), ils sont sur-tout venus acheter. Depuis le premier jour, les stands américains, brésiliens, bruissaient de la rumeur, et puis M. Keiji Shima, le

directeur général de la télévision publique janonaise, a dévoilé ses plans : « Nos trois chaînes publiques ne diffusaient jusqu'à pré-sent que 7% de programmes étrangers, 15 % si ou preud en compte la nouvelle chaine d'information par satellite. D'ici trois aus, je veux pousser ce pourcentage à 30 %. » Et de préciser qu'il dispose cette année d'un budget de 18 millions de dollars.

Les Américains restent cependant les maîtres du marché. L'Europe – qui connaît une vague d'explosion des monopoles d'Etat - est devenue leur Eldorado, Hier, l'Italie. aujourd'hui la France, demain, l'Espagne. Après-demain, le Portugal, la Grèce, la RFA... Robert Maxwell a dénoncé par avance « la colonisation » et demandé au MIP la création urgente de quotas pour protéger les télévisions européeunes de cet impérialisme yankee avant le grand marché de 1992. Un scandale, ont hurlé de concert les Américains en conseillant à l'entrepreneur britannique de se méler de ses affaires... « Dans cinq aus, 50 % du marché européen vaudront bien les 100 % que vous convoitez aujourd'hui », leur a répondu ce

#### L'offensive des « news » américains

Le krach du 19 octobre 1987 restera un jour noir pour les financiers du monde entier. « Ce fut une lecon. raconte aujourd'hui Michael Conner, un responsable du Wall Street Journal, A l'évidence, nous n'avions pas été assez attentifs à certains signes avant-coureurs, pas assez ouverts aux informations concernant les marchés étrangers : Tokyo, Londres, Paris... Chacun a brusquement ressenti le besoin d'être davantage informé sur la vie économique et financière, notam-ment à l'étranger.

Depuis, tous les grands réseaux américains ont tenté de mieux traiter l'actualité financière : débats, leçons d'économie ont été organisés en un tour de main pour donner à l'Américain moyen un minimum d'éclairage lui permettant de com-prendre les courbes à la « une » des ournaux et de percevoir l'enjeu de la tornade en cours.

Sur la Croisette, à Cannes, d'immenses affiches présentent la «une» austère du quotidien économique The Wall Street Journal, an milieu de laquelle est apposée une photo en couleur représentant les tours de Manhattan et le sigle de la filiale de télévision créée il y a six

Depuis cette époque, en effet, le prestigieux journal financier produit divers magazines télévisés (hebdomadaires, trimestriels et annuels) sur l'actualité des affaires ainsi que de courtes chroniques distribuées à de très nombreuses chaînes américaines. Mais, le 4 avril dernier, le Wall Street a fait un autre saut : celui de la télévision au quotidien. Cinq minutes d'informations économiques et financières sont donc transmises par satellite en direct du World Financial Center de New-York à destination de TV-Tokyo, qui les intégre à son édition éconon quotidienne.

« Ce type de service pourrait être étendu à tous les pays », explique M. Conner, le directeur du pro-gramme, qui cherche à rencontrer es représentants de pays europée our nouer d'autres alliances. Mais la compétition est rade.

En février, l'agence Reuter signait un accord avec la chaîne

publique de Mismi WPBT pour equérir les droits internationaux de distribution de son très célèbre magazine nocturne consacré à la vie des affaires. Un accord qui donne à

Forte des bonnes retombées de son accord avec Canal Plus, CBS continue de proposer à différents pays la diffusion du journal du soir de Dan Rather. Japon, Allemagne, Italie, Argentine, bientôt Hong-kong... Mieux que La Voix de l'Amérique? «Nous n'avons pas vocation à remplacer un journal télévisé national, objecte Donald Wear, directeur de CBS Internatiotal. Mais je pense que l'information condensée et présentée avec une perspective américaine permet une couverture d'esprit formidable à d'autres peuples. »

la chaîne accès à la formidable ban-

que d'images de Reuter et à son réseau de 1 100 journalistes

répandus dans 113 bureaux.

Moins «impérialiste», faute de pouvoir vendre un journal clés en main, les autres réseaux ne sont pourtant pas en reste. ABC commerpourum pas en reste. ABC commer-cialise – ponctuellement – cer-taines émissions de ses journalistes vedettes (Barbara Walters, Peter Jennings). Quant à NBC, liée à l'agence Visnews, elle met la dernière main à un magazine international de grand reportage - Globe auquel participera TF 1.

Enfin, la presse écrite s'affiche de plus en plus comme un partenaire précieux de la télévision. Le 12 sptembre prochain, le quotidier américain USA Today (5,5 millions de lecteurs) proposera une édition télévisée quotidienne d'une demi-heure. « L'exacte traduction télévisée du journal écrit », explique Peter Baker, « Le journal sera réalisé à Washington à 16 heures, reçu par satellite à Londres ou à Paris à 22 heures, juste à temps pour être les éditions télévisées matinales. L'investissement s'élève à 12 millions de dollars. Reste à trouver un présentateur à la hauteur du label. C'est en fait le seul vrai souci... », commente, songeur, le délégué à

ANNICK COJEAN.

 Canal Plus crée une filiale vidéo. — La chaîne cryptée continue le diversification de ses activités en créant une filiale d'édition vidéo bapitisée Canal Plus Vidéo. Dans un pre-mier temps, cette filiale s'adressera uniquement sux 2,3 millions d'abonnés de la chaîne, en leur propo sant comme premier titre une compi-lation des meilleurs moments de l'émission « Les nuis », par courrier, avec leurs codes d'abonnés, ou dans le journal de le chaîne Canal Plus magazine. Mais l'activité de la filiale, pourrait s'étendre à d'autres domaines de la vidéo, profitant ainsi des synergies avec les achats de pro-grammes de Canal Plus pour se pro-

#### Le retour du documentaire

On le croyait disparu; il ressuscite. Le documentaire français refait surface après plusieurs années remettent à l'honneur et rivalisent, au MIP, pour annoncer des projets
dans un domaine qu'elles délaissaient hier. TF 1, par exemple, qui
met en avant sa série documentaire
sur le général de Gaulle, et nous promet des « voyages » à l'intérieur des loges macouniques, du mouvement communiste ou de la noblesse d'aujourd'hui. Canal Plus présente ses nouveaux documentaires d'investigation sur « l'argent de la drogue » ou les « sans domicile fixe ».

A l'étranger aussi, la « french touch » paraît susciter un regain d'intérêt. Notamment, les télévisions belge et suisse, clientes fidèles, mais aussi la NHK japonaise, la RAI italienne, les chaînes régionales espagnoles et même les Américains. Longtemps, en effet, les télévisions françaises ont préféré investir dans la fiction les 1 à 3 millions de frança nécessaires pour une heure de docu-mentaire. N'en attendent-elles pas à tort - de meilleurs scores

> Bouillounement prometteur

· Les chaînes françaises, explique Catherine Lamour, de Canal Plus, ont cru bon de singer la program-mation des grands réseaux américains. Programmation où le docu-mentaire est absent au profit des magazines d'actualité, pour des raisons tout à fait particulières. L'interdiction faite aux trois grands networks de produire eux-mêmes les a poussés à développer les magazines d'actualité, qui conti-

Toutes les autres grandes télévitions du monde, Japon et Grande-Bretagne en tête, produisent au

contraire des documentaires. L'andiovisuel public nippon en programme près de cent cinquantes heures par an, souvent aux beures de grandes écoute. Et des concurrentes commerciales ne délaissent pas le crênesu. NTV, par exemple, produit chaque année un documentaire sur la restauration de la chapelle Sixtine, restauration à laquelle la chaîne consacre beaucoup d'argent. Et, symboliquement, Fuji-TV ne s'offrait-elle pas pour son trentième anniversaire, il y a dix ans, deux heures sur le Louvre ?

En Grande-Bretagne, la BBC a même fait de ce créneau l'un de ses axes principaux de développement. Privilégiant les séries de documen taires - voire de véritables collections. - elle en accroît la rentabilitéfinancière en éditant parallèlement sujets traités. Et, ici encore, les concurrents privés ne sont pas en

Aux Etats-Unis, même, le documentaire connaît, ces dernières années, un véritable regain de faveur, avec le lancement sur les réseaux câblés de chaînes thématiques - National Geographic et Discovery Channel - qui lui sont tout entières consacrées. En Italie, enfin, le magnat de la télévision privée, Sylvio Berlusconi, réfléchit à une refonte complète de sa chaîne Rete Quatro en un programme unique-ment composé d'informations et de documentaires.

Le bouillonnement est prometteur, même s'il ne se traduit encore en France que par un frémissement du marché. « Il y a quatre ou cinq ans, explique M. Yves Jeanneau, PDG des films d'Ici et viceprésident de la Bande à Lumière, il n'y avait que trois ou quatre producteurs français de documentaires à fréquenter les manifestations internationales. Aujourd'hui, nous sommes dix ou douze. »

Aujourd'hui, comme le MIP en témoigne, tout est prêt pour le véritable redémarrage du marché fran-çais, que la Sept et FR3 ont déjà commencé à fertiliser. « Les chaînes françaises ne peuvent plus se tenir à l'écart d'un genre qui partout fait ses preuves, estime M. Souné Wade, déléguée aux relations internationales de TF1. Chaque fois que je me rends à l'étranger, de la Chine à la Corée, on me demande des documentaires français, notamment scientifiques. Cela peut être une formidable occasion de faire la promotion de notre modernité comme de

#### L'éditeur phonographique Adès repris par Hachette

Continuant une politique d'inves-tissement, Hachette se renforce dans le secteur de la jeunesse en achetant la société française Adès. Fondée en 1953 par M. Lucien Adès, cette société est spécialisée dans les livres-disques ou les livres-cassettes pour enfants, qu'elle commercialise sous les marques Petit Ménestrel et Disneyland.

Avec 1,5 million d'exemplaires vendus en 1987, et l'exclusivité de l'activité phonographique de Walt Disney en France, Adès emploie 42 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 75 millions de francs, dont 11 % à l'exportation.

Toujours dirigée par M. Lucien Adès, la société viendra s'intégrer comme filiale à la branche grande diffusion du groupe Livre Hachette, qui complète ainsi sa panoplie.

**COMMENT VOULEZ-VOUS FAIRE DES AFFAIRES** AVEC L'ANGLETERRE SI DÈS LE DÉPART VOUS PRENEZ 60 MINUTES DE RETARD SUR LA CONCURRENCE.

Depuis janvier 88, le VI<sup>e</sup> arrondissement,

quartier des lettres et de l'élégance,

est entré dans la communication

du XXI<sup>e</sup> siècle.



o cour de Londres, le London City Airport est le Premier Resiness Airport Européeo. Avant, pendant, après le vol, vous êtes tonjours traité en VIII Le

London City Airport, c'est du temps gagné : embarquement en 10 ms, temps minimum de roulage au sol, pas d'embaoteillage

Le London City Airport d'est eussi ples d'efficacité. À votre disposition : 1 business courre avec sulles de révaions, restauration de lité, interprète, secrétoriot, télécommuications... Le London City Airport : 11 vols quotidiens, jusqu'à 2 houres" de gagnées dans voire journée de businessman.

> 11 VOLS QUOTIDIENS PARIS-LONDRES A-R.

11 is 15 is 18 is 45 8h-10h 12h-14h 16h-18h 20h



CITY AIRPORT LE PREMIER BUSINESS AIRPORT

vu par Béjart

### théâtre

#### SPECTACLES NOUVEAUX

LECTURES DE LETTRES D'AMOUR, Café de la danse (43-LES VOISINS. Th. du Marais (42-78-03-53), 21 h. A MONSIEUR O. Café de la dante (43-57-05-35), 22 h.

#### Les autres salles

CAFÉ DE LA DANSE (43-57-05-35). 

A Monsieur O: 22 l.

CARTOUCHERIE THÉATRE DE L'AQUARUM (43-74-72-74). O Les Occupants: 20 h 30. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Et vote... la galère !... : 21 h. COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Reviens dormir à l'Elysée : 21 h.

COMEDIE-FRANÇAISE AUDITO-RIUM DE LA GALERIE COLBERT (40-(5-00-15). O Maeterlinck Joyzello: 18 h 30.

DAUNOU (42-61-69-14). Monsieur Ma-DEUX ANES (46-06-10-26). Ely-

EDGAR (43-20-85-11). Les Babes-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h.

HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-trice chauve: 19 h 30. La Leçon: 20 h 30. Proust: j'avais toujours quatre ans pour elle: 21 h 30.

LE GRAND EDGAR (43-20-90-09). Bien dégage autour des oreilles, s'il wous plait : 20 b. Pierre Péchin : 21 h 45.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 20 b. Nous, Théo et Vincent Van Gogh : 21 h 15 Théàtre proces Venue martin. 21 h 15. Theatre rouge. Vouve martini-quaise cherche catholique chauve ; 20 h 15. La Ronde : 21 h 30.

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (45-35-75-23). Baffon côté jardin : 16 h et 18 h. OPÉRA - PALAIS GARNIER (47-42-

THÉATRE DE LA MAIN D'OR (48-05-67-89). Salle L. O. L'Ecume des jours : 20 h 30.

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (). Nuit des Molière : 20 h 30. THÉATRE NATIONAL DE LA COL-LINE (43-66-43-60). Grande saffe, L'Inconvenant : 20 h 30. Petite saffe, Les Chaises : 21 h.

TINTAMARRE (48-87-33-82). Il était temps que j'arrive : 20 h 15. Senain : 21 h 30.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). El Secundo (Bill Baxter): 20 h 30. ZINGARO (CHAPITEAU CHAUFFÉ) ALEXANDRE-DUMAS (43-71-28-28).

#### Cafés-théâtres

AU BEC FIN (42-96-29-35). Deves existe, je l'ai rencontré : 20 h 30. Halte au cul!: 22 h 15 et 23 h 30. AU PIED DE LA BUTTE (46-06-02-86).

Moi: 19 b. Moi: 19 h.

BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84).

Salle L Areu = MC 2: 20 h 15. Gnirry,
quatre pièces on un acto: 21 h 30. Laurent Violet: 22 h 30. Salle II. Les Sacrés
Monstres: 20 h 15. Bernadette, calmotoi!: 21 h 30. Un ouvrage de dames:

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Tiens, with deux boudins: 20 h 15. Mangeuses d'hommes: 21 h 30. C'est plus show à deux: 22 h 30.

EDGAR III (43-20-85-11). Le Cabaret des chasseurs en mil : 20 h 15. Le Chromo-some chatouilleux : 21 h 30. PETIT CASINO (42-78-36-50). Les oies

RIKTUS AU CLOITRE (43-25-19-92)
Les Epis noirs : 20 h 30. ♦ Allons bon
via sutre chose : 21 h 30. ♦ Les Nouveaux Burlesques : 22 h 30.

#### Les Opéras

OPÉRA DE PARIS, Palais Garnier. (47-42-53-71). Faust, 19 h 30. Opéra en cinq actes de C. Gounod. Mise en soène J. Lavelli, dir. A. Lombart, avec A. Cupido, J. Van Dum, G. Benachkova, R. Massis.

#### Les concerts

CENTRE MANDAPA (45-89-01-60).
Dariush Salvat. 20 b 30 Setar, santour,
B. Caillet, zarb. Musique traditionnelle

EGLISE SAINT-ROCH (42-61-93-26). Orchestre français d'oratorio. 20 h 30, lan. Dir. D. Rouits, avec C. Bajac (soprano), A. Aubin (haute-contre), H. Lamy (ténor), J.-L. Jardon (basse). Avec l'ensemble vocal J. Ibert de Tours. Œuvres de Mozart et Besthoven.

SALLE GAVEAU (45-63-20-30). Cyprien Katearis, Thomas Zehetmair. 20 à 30, lun. Programme non communiqué. THEATRE LA BRUYERE (48-74-76-99). Ensemble instrumental La Bruyère. 20 h 45, lun. Œuvres de Mozart et Chostakovitch.

### cinéma

#### La Cinémathèque

#### PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-35-57) Les Bas-Fonds (1919), de Sidney A. Franklin, 15 h: la Provinciale (1952, v.o.s.t.f.), de Mario Soldati, 17 h: Romeo es Juliette (v.f.), de Renato Castellani,

### SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29)

Trente ans de cinéma espagnol 1958-1988: Nueve cartas a berta (1965, v.o.), de Basilio Martin Patino, 14 h 30; la Tis Tula (1964, v.o.), de Miguel Picazo, 17 h 30; la Verdad sobre el caso Savolta (1978, v.o.), d'Antonio Drove, 20 h 30.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (40-26-34-30)

#### Les exclusivités

L'AFFAIRE DU CANON NOIR (Chin., v.o.): Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65). LES AILES DU DÉSIR (Fr.-AIL, v.a.) :

LES ANNÉES SANDWICHES (fr.): Ciné Beaubourg. 3 (42-71-52-36); UGC Montparuasse, 6 (45-74-94-94); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC

PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU

Champs-Elysées, & (45-62-20-40); UGC Opéra, 9 (45-74-95-40); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobe-lins, 13 (43-36-23-44); UGC Conven-tion, 15 (45-74-93-40); Le Mailot, 17 (47-48-0-66); Images, 131 (45-22). (47-48-06-06); images, 13 (45-22-47-94); Trois Secrétan, 19 (42-06-79-79).

AU REVOIR LES ENFANTS (Fr.-All.): Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Le Triomphe, 8º (45-62-45-76); Les Mont-S. 14 (43-27-52-37).

LES AVENTURES DE CHATRAN (Jap. v.f.): Les Monsparson, 14 (4)-21-52-37). BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Gaument Les Halles, 1" (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33) ; 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83) ; La Pagode, 7"

Oden, 6 (43-25-59-83); La Pagode, 7 (47-05-12-15); Gaumont Champe-Elyséea, 8 (43-59-04-67); 14 Juillet Basnille, 11 (43-57-90-81); Eacurial, 13 (47-07-28-04); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenolle, 15 (45-75-79-70). 15- (45-75-79-79).

BERNADETTE (Fr.) : George V, 8 (45-BEYROUTH, THE LAST HOME MOVIE (A., v.a.) : Epéc de Bais, 5 (43-

Lar MESSON

BLANC DE CHINE (Fr.): Forum Arc-en-Ciel, 1\* (42-97-53-74); Gaumont Opéra. 2\* (47-42-60-33); Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); UGC Gobalius, 13\* (43-36-23-44); Les Mont-parnos, 14\* (43-27-52-37).

#### Lundi 2 mai

LA BOHEME (Fr., v.o.): Vendôme Opéra, ≥ (47-42-97-52); UGC Rossade, 6 (45-74-94-94). BRÉVES RENCONTRES (Sov., v.a.): Epic de Bois, 5 (43-37-57-47).

Epiz on 100n, 3" (43-31-31-41).

REOADCAST NEWS (A., v.o.): Forum
Orient Express, 1" (42-33-42-26); SaintGurmain Huchette, 5" (48-33-63-20);
Elyaées Lincoln, 8" (43-59-36-14); Sept
Parmassiens, 14" (43-20-32-20).

CHINA GIRL (A., v.f.): Res. 2 (42-36-83-93). 65-93).
CHOUANS (Fr.): UGC Momparasse, 6 (45-74-94-94); UGC Normandic. 8 (45-63-16-16); UGC Opera, 9 (45-74-95-40); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

10-96).

CORENTIN (Fr.): Forum Horizon, 1st (45-08-57-57); Pathé Hantefeuille, 6st (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8st (43-59-92-82); Saint-Lazaro-Pasquier, 8st (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9st (47-42-56-31); Les Nation, 12st (43-43-04-67); Fauvette, 13st (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 1st (43-20-12-66); Gaumont Alésia, 1st (43-20-12-66); Gaumont Convention, 1st (48-28-42-27); Pathé Clichy, 1st (48-28-42-01).

CRY FREEDOM (Brit, v.o.); Gaumont

(45-22-46-01).

CRY FREEDOM (Brit., v.o.): Gaumont
Les Halles, 1= (40-26-12-12); SaintMichel, 5= (43-26-79-17); Publicis
Champs-Elysées, 8= (47-20-76-23); Gaumont Alésia, 14= (43-27-84-50); 14-Juillet Beaugrenelle, 15= (45-75-79-79);
v.f.: Bretagne, 6= (42-22-57-97); Paramount Opéra, 9= (47-42-56-31).

BANCEPS (A=40-1): Entire Liberton (15-20-16).

mount Opera, 9 (47-42-36-31).

DANCERS (A., v.a.): Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); Pathé Hautefeuille, 6' (46-33-79-38); George V, 8' (45-62-41-46); Trois Parmassiens, 14' (43-20-30-19); Pathé Mayfair, 16' (45-25-27-06); v.f.: Paramount Opera, 9' (47-42-56-31); Le Gaizxie, 13' (45-80-18-03); Les Montparnos, 14' (43-27-52-37); Convention Saint-Charles, 15' Champa-Fluxées 8' (47-20-76-23); 14 52-37; Convention Saute-Cartes, 19 Champs-Elysées, 8: (47-20-76-23); 14 Juillet Bastille, 11º (43-57-90-81); Gau-toont Alésia, 14º (43-27-84-50); 14 Juil-let Beaugemelle, 15º (45-73-79-79); Bienvente Montparname, 15º (45-44-25-02); v.f.: Gaumont Opera, 2º (47-42-60-33).

LIAISON FATALE. (\*) (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46): v.f.: Holly-wood Boulevard, 9 (47-70-10-41); Gau-mont Parussse, 14 (43-35-30-40); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37).

LONGUE VIE A LA SIGNORA (It., v.o.): Racine Odéon, 6 (43-26-19-68); Trois Parnassiens, 14 (43-20-30-19). MA VIE DE CHIEN (Su., v.o.): 14 Juil-let Parnasse, 6\* (43-26-58-00).

MARAVILLAS (Esp., v.o.): Latina, 4 NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., VEUP SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.): Le Triomphe, 8: (45-62-45-76).

PONDICHÉRY JUSTE AVANT L'OUBLI (Fr.): Studio 43, 9: (47-70-63-40).

PRICE UP YOUR EARS (\*) (Brit., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).
PRINCE DES TÉNÉBRES (\*) (A.,

PRINCE DES TÉNÉBRES (\*) (A., v.o.); Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); UGC Daztoa, & (42-25-10-30); UGC Normandie, & (45-63-16-16); v.f.; Rex, 2: (42-36-83-93); UGC Montagramsse, & (45-74-94-94); UGC Opéra, (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12" (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13" (43-36-21-44)

PRINCESS BRIDE (A., v.o.): Saint-Michel, 5 (43-26-79-17); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); v.f.: Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40).

RUNNING MAN (\*) (A. v.a.): UGC Ermitage, 8 (45-63-16-16); v.f.: Holly-wood Boulevard, 9 (47-70-10-41).

SAMMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR (Brit., v.o.): Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-81); 14 Juillet Parsese, 6: (43-26-58-00); Caumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); 14 Juillet Bastille, 11: (43-57-90-81).

Bastille, III (43-37-90-81).

SEPTEMBER (A. v.a.): Gaumont Les
Halles, I= (40-26-12-12): 14 Juillet
Odéon, 6 (43-23-59-83); Gaumont
Ambassade, 8 (43-59-19-08); Gaumont
Parrasse, 14- (43-35-30-40).

Parmasse. 14 (43-35-30-40).

SUR LA ROUTE DE NAIROBI (Brit., v.a.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47).

TRAQUÉE (A., v.a.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Palhé Hautefenille, 6\* (46-33-79-38): Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); Sept Parmassicns. 14\* (43-20-32-20): 14\* Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-75-97-79); v.f.; Pathé Français, 9\* (47-70-33-88): UGC Lyon Bestille, 12\* (43-43-01-59): Fautetz Bis, 13\* (43-31-60-74); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparmasse, 14\* (43-20-12-06); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01). 22-46-01).

6 FILLETTE (\*) (Fr.) : Epéc de Bois, > (43-37-57-47). (45-37-37-47).
LES TRIBULATIONS DE MON
GRAND-PÊRE ANGLAIS... (Sov.,
v.o.): Cosmoa, 6' (45-44-28-80); La
Triosaphe, 8' (45-62-45-76); 14 Jaillet
Bastille, 11' (43-57-90-81); L'Entrepås,
ta (45-37-4-63).

& FESTIVAL DU FILM ARABE Films présentés le 2 mai CLUNY-PALACE (43-54-07-76)





FRÉQUENCE MEURTRE (Fr.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-36): Pathé Impérial, 2" (47-42-72-52): Pathé Marignan-Concorde, & (43-59-92-82): Miramar, 14" (43-20-89-52): Gaumont TWIST AND SHOUT (Dan., v.o.): Lea Trois Luxembourg, 6\* (46-33-97-77). UN ENFANT DE CALABRE (IL-Fr., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6\* (46-33-97-77). n. 15 (48-28-42-27).

UN ZOO LA NUIT (\*) (Can. v.o.):
Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); v.f.: Miramar, 14 (43-20-89-52). GANDAHAR (Fr.) : Studio 43, 9 (47-70-LES GENS DE DUBLIN (A., v.o.): Uto-pia Champoliton, 5 (43-26-84-65); Ely-sées Lincoln, 8 (43-59-36-14). URGENCES (Fr.): Saint-André-des-Arts 1, 6' (43-26-48-18).

LE GRAND CHEMIN (Fr.) : George V. 8 (45-62-41-46) : Convention Saint-8º (45-62-41-46); Conver Charles, 15º (45-79-33-00). HIDDEN (A.v.o.): George V, 8 (45-62-41-46); Sept Parnamiers, 14 (43-20-32-20); v.f.: Maxevilles, 9 (47-70-72-86).

1,6 (43-26-48-18).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE (Fr.): Forum Arc-enciel, 1° (42-27-53-74): 14 Juillet Odéon. 6° (43-25-59-83): Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08): Gourge V, 8° (45-62-41-46): Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31): UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59): Fauvette, 13° (43-31-6-86): Gaumont Alessa. 14° (43-27-84-50): Miramar, 14° (43-20-89-52): 14 Juillet Beangrenelle, 15° (45-75-79): Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Le Maillot, 17° (47-48-06-06): Pathé Chichy, 18° (46-32-46-01): Le Gambetta, 20° (46-L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.o.): Gaumont Les Hafles, 1" (40-26-12-12); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83): Publicis Saint-Germain, 6" (42-22-72-80); Publicis

#### Les grandes reprises

(45-79-33-00); Le Gambetta, 20: (46-

36-10-96).

LE DERNIER EMPEREUR (Brit.-lt., v.o.): Forum Arcen-Ciel. 1\* (42-97-53-74); UGC Odéou. 6\* (42-25-10-30); Les Trois Balzac, 8\* (45-61-10-60); Sept Parrassiens, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52); Fauvette, 13\* (43-31-56-36); Mistral, 14\* (43-32-32-4).

LA DERNIÈRE IMPÉRATRICE (Chin.

260 CHRONO (A., v.o.): UGC Norman-die, 8° (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2° (42-36-83-93); UGC Monipartusse, 6° (45-

(43-36-23-44); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

EMPIRE DU SOLEIL (A. v.a.): Forum
Orient Express, 1º (42-33-42-26);
George V, 8º (45-62-41-46); v.f.: Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); Pathé
Montparnasse, 14º (43-20-12-06).

ENGRENAGES (A., v.o.): Les Trois Bal-zac, 8 (45-6)-10-60).

20-40); v.f.: Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Gobeline, 13\* (43-36-23-44); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01)

46-01).

FATAL BEAUTY (A., v.o.): Forum
Orient Express, 1" (42-33-42-26);
George V, & (45-62-4)-46): Sept Parnassiens, 14" (43-20-32-20); v.f.: Maxo-

hassiers, 14 (43-20-32-3); V.1.; Mana-villes, 9 (47-70-72-86); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvente, 13 (43-31-56-86); Mistral, 14 (45-39-52-43); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Cluny Palace, 5 (43-54-07-76); 14 Juillet Parasse, 6 (43-26-58-00); UGC Biarritz, 2 (45-62-20-40); La Bastille, 11 (43-54-07-76); 14 Juillet Beaugreneile, 15 (43-63-53-079); La Meillet 17 (47-48-

(45-75-79-79); Le Maillot, 17 (47-48-06-06).

06-06).

FRANTIC (A., v.o.): Forum Horizon, 1<sup>st</sup> (45-08-57-57); Action Rive Gauche, 5<sup>st</sup> (43-29-44-40); UGC Odéon, 6<sup>st</sup> (42-25-10-30): La Pagode, 7<sup>st</sup> (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8<sup>st</sup> (43-59-19-08); George V, 8<sup>st</sup> (45-62-41-46); La Bastille, 11<sup>st</sup> (43-34-07-76); Escurial, 13<sup>st</sup> (47-07-28-04): Biertventle Montparasse, 15<sup>st</sup> (45-44-25-02); Kinopanorana, 15<sup>st</sup> (43-06-50-50); v.f.: Rex, 2<sup>st</sup> (42-36-83-93); Pathé Français, 9<sup>st</sup> (47-70-33-88); Les Nation, 12<sup>st</sup> (43-43-04-67); Gaumont

KUBRICK

Revoir ou Decouvrir

Stanley

**KUBRICK** 

sur écran géant panoramique

en THX Sound

en versions originales

-1-film partiour-

Docteur Folamour

Lolita

Orange mécanique

Spartacus

Barry Lindon

Max-Linder Panorama

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) :

v.o.) : Bretagne, 6 (42-22-57-97) : Gau-mont Ambassade, 8 (43-59-19-08).

(45-39-52-43).

A BOUT DE SOUFFLE (Fr.): Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beaure-gard, 6: (42-22-57-23); Les Trois Bal-zac, 3: (45-61-10-60).

AMARCORD (It., v.o.): Accanone (ex-Studio Cujas), 5: (46-33-86-86).

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD (Fr.): Parables (141-514).

ASSURANCE SUR LA MORT (A. r.a.): Action Christine, 6 (43-29-11-30).

LES DAMNÉS (\*) (IL-A., v.a.): Accatone (ex Studio Cujan), 5\* (46-33-86-86). DARK CRYSTAL (A., v.f.): Grand Pavois, (5: (45-54-46-85). DÉMONS DANS LE JARDIN (Esp., v.o.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-

L'EMPIRE DES SENS (\*\*) (Fr.-Jap., v.o.): Saint-André-des-Arta II, 6 (43-26-80-25).

74-94-94).

ECLAIR DE LUNE (A., v.o.): Gaumont Les Halles, != (40-26-12-12); UGC Danton, 6: (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); George V, 8: (45-62-41-46): La Bastille, 11: (43-34-07-76); Gaumont Paruasse, 14: (43-35-30-40): v.f.: Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13: (41-16-32-44): Gaumont Convention. ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT SOUPCON (IL, v.a.): Accatone (ex Stadio Cajas), 9 (46-33-86-86). ECRIT SUR DU VENT (A., v.o.):
Action Christine, 6\* (43-29-11-30). ILS ÉTAIENT NEUF CÉLIBATAIRES

(Fr.): Le Champo, 5: (43-54-51-60). L'IMPOSSIBLE M. BÉBÉ (A., v.o.): Action Ecoles, 5º (43-25-72-07).

JE T'AIME, MOI NON PLUS (\*\*)
(Fr.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); Reflet Médicis Logos, 5º (43-54-42-34); 14 Juillet Parname, 6º (43-26-

ETROITE SURVEILLANCE (A. v.a.):
Forum Orient Express. 1" (42-3342-26); UGC Danton, 6 (42-25-10-30);
Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-5992-82); UGC Biarritz, 8 (45-62-JOY AND JOAN (\*\*) (Fr., v.f.): Maxe-villes, 9 (47-70-72-86). JUDEX (Fr.): Reflet Logos 1, 5 (43-54-42-34); Studio 43, 9 (47-70-63-40).

LES KEUFS (Fr.) : Club, 9 (). LES REUFS (FL.): Club, F (J.

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.f.):

Rex (Le Grand Rex), 2 (42-36-83-93);

UGC Montparname, 6 (45-74-94-94);

UGC Ermitage, 8 (45-63-16-16); UGC

Lyon Bastille, 12 (43-43-01-99); UGC

Gobelins, 13 (43-36-23-44); Mistral,

14 (45-39-52-43).

14 (45-39-52-43). LES LONGS ADIEUX (Sov., v.o.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47).

MACBETH (Brit., v.o.) : Le Champo, 5 MADE IN HEAVEN (A., v.o.): UGC Ermitage, 9 (45-63-16-16).

MOLIÈRE (Fr.): Club Gaumont (Publicis Matignon), & (43-59-31-97). LES NUITS CHAUDES DE CLÉOPA-TRE (\*\*) (It., v.f.): Maxevilles, & (47-70-72-86).

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41). ORANGE MÉCANIQUE (\*\*) (Brit., v.o.): Cimoches, 6 (46-33-10-82). LE PROCES (Fr., v.o.); Reflet Médicis Logas, 5: (43-54-42-34). RUSTY JAMES (A., v.f.); Club, 9: ().

SANDRA (IL., v.n.): Accatone (ex Studio Cujas), 5 (46-33-86-86). LA SOIF DU MAL (A., v.o.): Action Christine, 6\* (43-29-11-30): Mac-Mahon, 17\* (43-29-79-89).

SUPERMAN IV (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41). SWEET MOVIE (\*\*) (Fr.-Can., v.o.) : Studio Galande, 9 (43-54-72-71).

TOUCHEZ PAS AU GRISBI (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77); Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14). UN DIMANCHE COMIME LES AUTRES (Brit., v.o.): Accatone (ex Studio Cujus), 5º (46-33-86-86). LA VIE PRIVÉE DE SHERLOCK

HOLMES (A., v.o.) : Action Rive Gau-che, 5 (43-29-44-40).

#### Les séances spéciales

AMADEUS (A., v.o.): Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) mer., ven. 19 h 30, dim. 17 h 30, fun. (4 h. L'AMI AMÉRICAIN (\*) (All., v.o.): Républic Cinémas, 11' (48-05-51-33) mer, 22 h, dim. 15 h 40. BOUDU SAUVÉ DES EAUX (Fr.): Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33) mer. 18 à 20.

Mer. 18 h 20.

1ES 101 DALMATIENS (A., v.f.):
Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) mer.
17 h. sam., lun. 15 h 30.
CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.):
Cmoches, 6\* (46-33-10-82) t.l.j. 16 h 10.
CROCODDLE DUNDEE (Austr., v.o.):
Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85) mer.
17 h 45, jen. 19 h 15, sam. 17 h 20, mar.
15 h 30.
NTERVISTA (Fr.-lt., v.o.):
6\* (45-44-57-34) mer., jen., ven., sam., lun., mar., film à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.
22 h.
LA MAISON DE JEANNE (Fr.): Lucer-

22 h.

LA MAISON DE JEANNE (Fr.): Lucermaire, 6 (45-44-57-34) mer., jeu., ven.,
sam., lun., mar., film à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.

20 h, 22 h.

NOCES EN GALILÉE (Fr-Belpalestinien, v.o.): Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77) t.l.j. à 12 h.

LE NOM DE LA ROSE (Fr-It.-All.,
v.o.): Studio des Ursulines, 5 (43-2619-09) mer., jeu., lunt. 20 h, sam. 21 h 30,
dim. 16 h 20.

LE DOMI EAU COMPRESSEID ET LE

LE ROULEAU COMPRESSEUR ET LE

LE ROULEAU COMPRESSEUR ET LE VIOLON (Sov., v.o.): Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33) mer. 15 h 40.

SENS UNIQUE (A., v.o.): Cinoches, 6° (46-33-10-82) t.l.j. à 22 h 20.

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL (Fr.-Bel.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) mer. 17 h, sam. 13 h 45.

TOKYO-GA (All., v.o.): Studio des Ursulines, 5° (43-26-19-09) mer. 22 h 30, jen. 16 h 10.

LIN RON PETIT DIABLE (Fr.): Le UN BON PETIT DIABLE (Fr.) : Le

Serry Zebre, 11 (43-57-51-55) dim. 15 h. YEELEN (malien, v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82) t.l.j. 3 18 h 10. J. 10-02, L.J. a to a to.

LES YEUX NOIRS (It., v.o.): Lucernaire, 6: (45-44-57-34) mer., jeu., ven..

sam., hun., mar., film à 14 h. 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

#### LES FILMS NOUVEAUX

ALOUETTE JE TE PLUMERAL Film français de Pierre Zucca : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) ; UGC Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC
Montparnasse, 6º (42-25-10-30);
UGC Odéon, 6º (42-25-10-30);
UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40);
UGC Opéra, 9º (45-74-95-40);
UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-99); UGC Gobelina, 13º (43-36-23-44); UGC Convention, 15º (45-74-93-40); Images, 18º (45-22-47-94); Trois Socrétan, 19º (42-66-79-79).

ARDIENTE PACIENCIA. Film allo-

mand d'Antonio Skarmets, v.o.: Latim, & (42-78-47-86); Utopia Champollios, 5 (43-26-84-65). Champolica, 5º (43-26-84-65).

CHERRY 2000. Film américain de Steve de Jarnatt, v.o.: George V, bº (45-62-41-46); v.f.: Rex, 2º (42-36-83-93); UGC Lyon Bestille, 12º (43-43-01-59); Le Galazie, 13º (45-80-18-03); Gammont Cherention, 15º (48-28-42-27); Trois Secrétan, 19º (42-06-79-79); Le Gambetta, 20º (46-36-10-96).

MASCARA. (\*) Film belon-francèle

Gambetta, 20 (46-36-10-96).

MASCARA. (\*) Film bolgo-français de Patrick Conrad, v.o.: Clofe Beanbourg, 3\* (42-71-52-36); Studio de la Harpe, 5\* (45-34-25-52); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); v.f.: Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Le Galaxie, 13\* (45-80-38-03); Convention Saint-Charles, 15\* (45-79-33-00); Images, 18\* (45-22-47-94); Le Gambetra, 20\* (46-36-10-96).

MATADOR. (\*) Film espagool de Pedro Almodovar, v.o.: Ciné Beau-bourg, 3' (42-71-52-36); UGC Dan-ton, 6' (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6' (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8' (45-62-20-40); UGC

v.f.: Rez. 2 (42-36-83-93); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Images, 18\* (45-22-47-94). MES AMOURS DE 68. Film yougosiave de Goran Paskaljevic, v.o.:
Foram Arc-en-Ciel, 1= (42-9753-74); Saint-Germain Studio, 5(46-33-63-20); Le Triomphe, 8(45-62-45-76); Sept Parnassiens,
14 (43-20-32-20).

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT. Finn smaricain de Michael Winner, v.o.: Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Saint-Germain Village, 5-(46-33-63-20); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); v.f.: Concorde, B (43-59-92-82); v.f.:
Saim-Lazaro-Pasquier, B (43-87-35-43); Maxevilles, 9 (47-70-72-86); Pathé Français, P (47-70-33-88); Les Nation, 12-(43-43-04-67); Farvette, 13-(43-80-18-03); Mistral, 14-(45-39-52-43); Pathé Montparnase, 14-(43-20-12-06); Convention Saint-Charles, 15-(45-79-33-00); Le Maillot, 17-(47-48-06-06); Pathé Wepler, 18-(45-22-46-01).

SHADOWS IN PARADESE, Film finlandais d'Aki Kaurismèki, v.o.: Refise Logos II, 2-(43-42-34).

UNE FEMMIE EN PÉRIL, Film

Reflet Logor II, \$\( \) (43-54-42-34).

UNE FEMME EN PÉRIL. Film américain de Peter Yates, v.o.: Forum Horizon, 1º (45-68-57-57); Pathé Hautefeuille, 6º (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8' (43-59-92-82); Trois Parmassiens, 14º (43-20-30-19); v.f.: Rex, 2º (42-36-83-93); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); Pathé Bis, 13º (43-31-60-74); Mistral, 14º (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06); UGC Convention, 15º (45-74-93-40); Pathé Wepfer, 18º (45-22-46-01); Le Gambetta, 20º (46-36-10-96).

#### mille, 12 (43-43-01-59) :

PARIS EN VISITES

#### · Collections du musée d'art . Winterhalter ., 13 houres et 13 h 30, Petit Palais, avenue Churchill (Approche de l'art).

« L'architecture et la nécropole royale de Saint-Denis», 14 h 30, devant la basilique (Paris passion). «La cathédrale russe», 14 h 30, 12, rue Daru (Pierre-Yves Jaslet).

«Hôtels du Marais sud, place des Vosses», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). · Les mystères de la rue Mouffetard », 15 heures, portail de Szint-Médard (Paris et son histoire). Musées de la ville de Paris

Collection Bouvier : le style Louis XV =, 14 h 30, musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné.

«Le paysage du dix-septième au ving-tième siècle », 14 h 30, Petit Palais, ave-nue Winston-Churchill.

MARDI 3 MAI

Souvenirs de George Sand et de son ntourage . 14 h 30, musée Renan-Scheffer, 16, rue Chaptal. Monuments historiques «La Bibliothèque nationale : histoire

#### et architecture», 15 heures, hall 8, 58, rue de Richelieu. L'église de la Madeleine et les grands boulevards », 15 houres, devant

'église, place de la Madeleine.

CONFÉRENCES 3, rue Rousselet, 14 h 30 et 19 heures : «Le Haut Empire : le deuxième siècle » (Arcus).

مكذا من الأصل



MERCREDI

Misux encore que dans ses deux premiers films, Mehdi CHAREF a su allier vérité et poésie, lucidité et compassion, fipreté et pudeur, style et liberté. Il nous lave l'esprit

C'est simple, c'est beste, funt et terribiernent vrai. Le cinéma français peur être fier d'avoir Mehdi CHAREF dans ses rangs. Bravo à Mehdi et à ses deux interprèses principaux.

### Radio-Télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semmine dans notre supplément du namedi daté diameche-lundi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » D Film à éviter n On pout voir n n Ne pas manufact n n n Chaf-d'ouvre on classique.

#### Lundi 2 mai

#### TF1

20.25

20.40 Chéan : Zone ronge. Il Film français de Robert Enrico (1986). Avec Salome Azéma, Richard Ancouina, Hélèae Surgère, Jean Bouise. 22.35 Magazine : Santé à la Une. D'Igor Barrère, présenté par Robert Namias et Anne Barrère. Thème : Anesthésie, et si je ne me réveillais pas! 23.56 Le Bélète show (rediff.). 23.55 Journal. 0.05 La Bourse. 0.10 Livres en tête. 0.20 Magazine : Minuit sport. 1.20 Documentaire : Haroum Tazieff raconte su terre. 6. Haroum Tazieff et les volcans (1" partie).

20.35 La suit des molières. En direct du Théâtre du Châte-let, soirée présidée par Edwige Fenillère et présentée par Michel Drucker. 22.40 Informations : 24 heures sur le 2. 23.10 Histoires courtes. Margot et le voieur d'enfants, de Michèle Reiser ; Présence féminine, d'Erie Rochant.

20.30 Cinéma: Vos guenics, les monettes. ci Film français de Robert Dhéry (1974). Avec Robert Dhéry, Colette Brosset, Pierre Mondy. 22.06 Journal. 22.05 Campagne électorale: MM. Chirac et Mitterrand. 22.25 Magazine: Océaniques. Du sommeil au rêve. 23.15 Musiques, musique. Le clavier bien tempéré, de Bach, par Pascal Rogé, piano. (Prélude et fugue en si bémol majeur.)

20.30 Cinéma: Tron. nu Film américain de Steven Lisberger (1982). Avec Jeff Bridges, Bruce Boxleimer, Barnard Hughes. 22.06 Flash d'informations. 22.05 Magazine: Canal foot. 22.35 Les K.O. de Canal +. 23.35 Basket professionnel américain. 1.10 Cinéma: Opération Lotus bles. E Film franco-italo-espagnol de Terence Hathaway (1965). Avec Ken Clark, Helga Line, Philippe Hersent. 2.30 Série: Ray Bradbury présente. Le voyageur de l'Orient-Express.

▶ 28.35 Les accords du diable : La unit des masques. ma Film américain de John Carpenter (1978). Avec Donald Pleasence, Jaimio-Lee Curtis, Nancy Loomis. 22.10 Les accords du diable (suite). Les rubriques du magazine. 22.46 Série : Arabesque. 23.30 Mission impossible (rediff.). 0.00 Journal de mianit. 0.05 Mission impossible (suite). 0.55 Série : Kojak (rediff.). 1.36 La grande vallée (rediff.). 2.46 Le journal de la mait. 2.45 Aria de rêve. 3.05 Série : Les globe-trotters. 3.30 Série : Docteur Caralbes. 4.05 Les dossiers de l'agence O.

29.50 Cinéma: La mit porte jurretelles. 

Film français de Virginie Thévenet (1984). Avec Jezabel Carpi, Ariel Genet, Ariele Dombasie, Jean-Pierre Kalfon. 22.20 Série: Hawat, police d'État. 23.10 Six minutes d'informations. 23.20 Magazine: Chib 6. De Pierre Bouteiller. 0.05 Sexy clip (rediff.). 0.35 Musique: Boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 L'histoire en direct. 1945 : le retour des déportés. 21.30 Dramatique : Les contre-feux de l'amour ou Une amée de correspondance, de Algernon-Charles Swinburne (1» partie). 22.40 La mait sur un plateau. Autour de Jean-Pierre Velis pour la France illettrée. 0.05 Du jour au leude-main. 0.50 Musique : Coda. Cordes à cris.

#### FRANCE-MUSIQUE

28.30 Renseignements sur Apollou. Concert (donné le 18 avril 1988 à l'Auditorium des Halles): œuvres de Costeley, Sermisy, Paladin, par l'ensémble A Sei Voci et l'Ensemble Instrumental; Marie-Claude Vallin, soprano; 22.30 Feuilleton: de l'opus 1 à l'opus 145; 23.07 Le grand pianiste incomm: Simon Barère, Scherzo nº 2, de Chopin; Trio pour violoncelle et piano, de Reger. 0.00 Musique de chaustre. Ceuvres de Gottschalk, Ives, Copland, Barber, Case, Garant.

#### Mardi 3 mai

14.30 Variétés: La chance aux chancems. Emission de Pascal Sevran. Avec Eddie Barciay, qui rend hommage à Dalida. 15.65 Feuilleton: Symphosie (5 épisode). 16.60 Magazine: L'après-midi sussi. De Cécile Roger-Machart, présenté par Eric Gallisno. Avec Caroline Loch, Ken Laszlo. 16.45 Club Derothèe. Candy; clip; Spielvan; Jem. 18.00 Série: Agence tous risques. Une vraie mine d'or. 18.55 Métée. 19.00 Feuilleton: Santa-Barbara. 19.30 Jen; La roue de la fortune. 19.50 Le Bébète show. 20.00 Journal et métée. 20.35 Tapis vert. 20.40 Cinéma: Poulet au vissigre. Bus Film français de Claude Chabrol (1985). Avec Jean Poiret, Stéphane Audran, Michel Bouquet, Caroline Cellier. D'après un excellent roman policier de Dominique Roulet, une étude de mœurs à l'humour acide. 22.30 Magazine: Vérités faterdites. De Michel Follin et Anne Houng. 2. Les traces d'une injustice: l'affaire Philippe Gantois. 23.25 Le Bébète-show (rediff.). 23.30 Journal. 23.40 La Bourse. 23.45 Magazine: Minnit sport. 0.45 Documentaire: Baroom Tarieff racente sa terre. 7. Haroun Tazieff et les volcans (suite).

# A 2 14.35 Magazine: Si Pétnis vom. De Frédéric Lepage, présenté par B. Simonetta Invités: Anne Sylvestre et Pauline Julien. 15.00 Flach d'informations. 15.05 Magazine: Si Pétnis vous (suite). 15.25 Magazine: Sètte cosmus chez vous. De Frédéric Lepage, présenté par Marc Bessou. Avec Azel Bauer, Esther Gahl. 16.25 Flash d'informations. 16.30 Variétés: Un DB de pins. De Didier Barbelivien. Avec Serge Lama, Les Ablettes, Stéphane Chomont et une séquence-souvenir de Dalida. 16.45 Récré A 2. Mimi Cracra; Foxy Fables; les Gnons. 16.45 Récré A 2. Le monde magique de Chantal Goya. 17.20 Série: An fil des jours. Le nez cassé. 17.50 Flash d'informationa. 17.55 Série: Chapean melon et bottes de cuir. Le legs. 18.35 Jou: Des chiffres et des lettres. D'Armand Jammot, présenté par Patrice Laffont. 19.00 Campagne électorale. 19.35 Où est donc cachée la caméra invisible? Emission de Jacques Rouland, 20.00 Journal et métés. 20.35 Mardi cinéma: Conseil de famille. IIII Film fançais de Costa-Gavras (1986). Avec 20.00 Journal et meted. 20.33 March caseas : Conser de famille. En Film fançais de Costa-Gavras (1986). Avec Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Guy Marchand. Coup d'essai réussi de Costa-Gavras dans la comédie humorissique et même burlesque. 22.15 Les jeux de Mardi cinéma. Présentés par Fabrice. 23.30 Informations : 24 houres sur la

#### FR 3

LES PLISS NOUVEAUX

est inédit à la télévision.

#### CANAL PLUS

CANAL PLUS

14.09 Cinéma: Papa et mol. m Film franco-italien de Giorgio Capitani (1988). Avec Ugo Tognazzi, Ricky Tognazzi, Catherine Alric, Anouk Aimée. 15.45 Cinéma: Le pape de Greenwich Village. m Film américain de Stuart Rosenberg (1984). Avec Eric Roberts, Mickey Rourke, Daryl Hannah, Geraldine Page. 17.50 Cabon cadha. Barnabulle; Comic strip. En clair jusqu'à 20.30. 18.15 Flesh d'inferentions. 18.16 Dessims animés. 18.25 Dessin animé: Le plaf. 18.26 Top 50. Présenté par Marc Toesca. 18.55 Stanquizz. Présenté par Alexandra Razan. Invités: Patachou, Loic Peyron, Jacques Villeret. > 19.20 Magazine: Nulle part alleurs. Présenté par Philippe Gildas et Les Nuls. Spécial Odorama. Invitée: Inès de la Fressange. 20.30 Cinéma: F/X effet de choc. m Film américain de Robert Mandel (1985). Avec Bryan Brown, Brian Dennehy, Diano Venora, Cliff de Young. 22.15 Flash d'informations. 22.20 Cinéma: Cocoom. m m Film américain de Ron Howard (1985). Avec Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn (v.o.), 0.10 Cinéma: Témèbres. m Film italien de Dario Argentio (1982). Avec Anthony Franciosa, Daria Nicolodi, John Saxon, Gruliano Gemma. 1.50 Série: Un ffic dans la Maffa.

# 14.40 Série : La grande vallée. 15.50 Série : Mission impossible. 16.55 Dessin animé : Vanessa. 17.28 Dessin animé : Jeause et Serge. 17.45 Dessin animé : Princesse sarah. 18.10 Dessin animé : Sandy Jonquille. 18.30 Dessin animé : Le tour du monde de Lydie. 18.55 Journal images. 19.02 Jen : La porte magique. Présenté par Michel Robbe. 19.30 Bonlevard Bouvard. De Philippe Bouvard. 20.00 Journal. 26.36 Cinéma : Outland. Bis Film américain de Peter Hyams (1981). Avec Sean Connery, Peter Boyle, Frances Sternhagen. Au vingt et unième stècle, un nouveau shérif est nommé dans une veste clit minième, instalnonveau shérif est nommé dans une vaste cité minière, instal-lée sur un satellite de Jupiter. Il découvre un trafic de dro-gue cachant tout un système de corruption et de meurtre. 22.30 Série : Spenser. 23.20 Mission impossible (rediff.). 0.00 Journal de minuit. 0.05 Mission impossible (suite). 0.20 Série : Kojak (rediff.). 1.25 Série : La grande vallée (rediff.). 2.35 Le journal de la mit. 2.40 Série : Les globe-trotters. 3.05 Aria de rêve. 4.05 Série : Les desciert de

M 6

15.15 Documentaire: La comquête de l'espace. Le Canada dans l'espace. 15.40 Jen: Clip combat 16.55 Hit, bit, bit, hourra ! 17.05 Série: Daktari. 18.00 Journal. 18.10 Météo.18.20 Cinéma: La grande hagarre de Don Camillo. □ Film franco-italien de Carmine Gallone (1955). Avec Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain, Gaston Rey (N.). 19.54 Skx minutes d'informations. 20.00 Série: Les routes du paradis. Les blessures. 20.50 Cinéma: Les suspects. ■ Film français de Michel Wynn (1974). Avec Paul Meurisse, Michel Bouquet, Mimsy Farmer, Bruno Cremer. Une jeune touriste américaine est trouvée assassinée dans le Val d'Enfer aux Baux-de-Provence. L'enquête permet, tout en révélant su personnalité, de découvrir un certain nombre de suspects. 22.35 Série: Hawai police d'Ekst. La bête. 23.25 Six minutes d'informations. 23.35 Magazine: Club 6. De Pierre Bouteiller. 0.20 Fréquenstar (rediff.). 1.10 Minsique: boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science. Dossier : les plus anciens anthro-poïdes. 21.30 Spécial présidentielle. Le jury des experts. 22.40 Nuits magnétiques. Le cinéma des premiers temps (1° partie). 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : coda. Cordes à cris.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 8 avril 1988 au Grand Auditorium): Le Bourgeois gentilhomme, suite d'orchestre, op. 60, de R. Strauss; Prélude à l'après-midi d'un faune, de Debussy; Le baiser de la fée, ballet de Stravinski, par l'Orchestre national de France, dir. Emil Tchakarov. 23.07 Chab d'archèves. Hommage à Serge Koussevinsky: Symphonie nº 9 ea ré majeur avec chœur final sur l'Ode à la joie op. 125 de Beethoven; Les premiers euregistrements de la musique de Stravinski: Apollon Musagète.

#### Audience TV du 1" mai 1988 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) Audience instantanée, région parisienne 1 point = 32 000 foyers

| HORAIRE | POYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(am %) | TF1          | A2              | FR3            | CANAL +       | LAS            | M6               |
|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|         |                                         | 7 mr 7       | Stade 2         | Mis. casso-cos | Mont. ensorc. | Dalles         | Hulk             |
| 19 h 22 | 57.0                                    | 25.0 ·       | 12.2            | 11.2           | 3-2           | 5.3            | 2.7              |
|         |                                         | 7 mr 7       | Meguy           | Mar. came-con  | Ça certoce    | Delles         | Hulk             |
| 19 h 45 | 64.4                                    | 29.8         | 12.8            | 9.6            | 2.7           | 6.9            | 3.7              |
|         |                                         | Journal      | Journal         | Benny Hill     | Са сагтоон    | Journal        | Cosby Show       |
| 20 h 16 | 72.3                                    | 24.5         | 22.3            | 13.8           | 3.7           | 4.8            | 2.7              |
|         |                                         | Colonel Ryan | 5 Der. minuses  | 12 Selopents   | Coccoca       | Borsalino      | NY. Blackout     |
| 20 b 55 | 69.7                                    | 27.1         | 14.4            | 13.8           | 5.9           | 8.0            | 3.7              |
|         |                                         | Colonel Ryen | 12 (El coulenes | 12 Salopards   | Coccon        | Borselmo       | Drôles de dames  |
| 22 h 08 | 59.0                                    | 31.4         | 4.3             | 5.4            | 5.9           | 10.6           | 3.7              |
|         |                                         | Sport solr   | CEI coulisses   | Ciné minut     | Ray Bradbury  | Secon Venzenti | Drüles de demail |
| 22 h 44 | 37.2                                    | 10.6         | 3.2             | 4.3            | 0.5           | 16.0           | 4.3              |

Echantillon: plus de 200 foyers en lle-de-France, dont 183 reçoivent la 5 et 147 reçoivent M 6 dans de boumes conditions.

### Informations « services »

#### **MOTS CROISÉS**

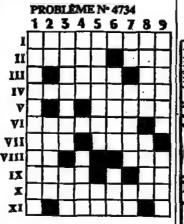

#### HORIZONTALEMENT

Solidement attachée. I. Solidement attachée.

II. Nom qu'on peut donner à un joli pied. Où il n'y a rien à prendre.

III. Sa fleur est un cornichon.

Adverbe. — IV. Où il n'y a pas de veine. — V. Qui pourrait donc réclamer. — VI. Un homme souvent prêt à aller faire un tour. — VII. Qui ont donc pu nous enrichir. Le premier homme qui passa son droit.

— VIII. Lie. Partie de poulie.

IX. Ruminait autrefois. Moins d'une borne chez les Chinois. d'une borne chez les Chinois. -X. Comme les oreilles quand il y a un matraquage. - XI. Qui ont donc fait leur temps.

#### VERTICALEMENT

 Des gens qui mettent sur la bonne voie. – 2. Dans la matinée. La poche des eaux. – 3. S'arrête près des trous. Un roi sur la scèue. - 4. Ne voit pas le soleil. Eus une attitude audacieuse. - 5. Peut se manifester par un mouvement, un murmure ou un sursaut. Est souvent sur la planche. – 6. Fournit de l'huile. Devrait être toujours acqueilli chaleureusement. —
7. Point de départ. Une récompense
pour celui qui a bien joué. Règles.
— 8. On en faisait des pains. Coule
en Afrique. — 9. Soutirées. Qui ne fait donc pas sucr.

#### Solution du problème n° 4733 Horizontalement

I. Monchard. Opérer.

II. Acteur. Oisiveté. — III. Gê.
Rialto. — IV. Nacelle. Nithard.

— V. Anime. Trône. Lie. — VI. Nô.
Stentor. Am. — VII. Irène. Rieur.
Usé. — VIII. Aisées. Ibis.

— IX. Rosette. Etêtait. — X. Otsu.
Sari. Ego. — XI. Pré. Aa. Gao.
Mène. — XII. Et. Migraine.
XIII. Carie. Ussel. — XIV. Cartel.
Elude. Oô. XV. Elue. Entêtement. Elude. Oô. XV. Eluc. Entêtement.

#### Verticalement

manier. Perce. – 2. Ocean. Oort. Al. - 3. Ut. Cinéaste. Cru. - 4. Cérémonies. Mate. - 5. Huile. Estusire. - 6. Aral. Et. Agile. - 7. Lettrées. Ré. - 8. Dot. Reis. Aga. Et. - 9. Ionone. Eraille. - 10. Os. Intuition. Ut. - 11. Pi. Téorbe. Eude. - 12. Ev. Item. Sem. - 13. Régal. Usagers. - 14. Et. Rias. Ion. Eon. - 15 Rendement.

#### GUY BROUTY.

#### **JOURNAL OFFICIEL**

Sont publiés au Journal officiel du samedi 30 avril :

DES DÉCRETS • Nº 88-469 du 29 avril 1988

portant création du Conseil supé-rieur de la danse. ● Nº 88-466 du 28 avril 1988

relatif aux produits contenant de ● Nº 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du

Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. UN ARRÊTÉ

programmes de langues régionales TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé des lycées.

UNE CIRCULAIRE

5 80HS HT

4 80KS NT -

18045 Nº 1804 752

96 421

 Du 16 avril 1988 prise application du décret nº 87-775 24 septembre 1987 relatif au régin général des liaisons spécialisées au régime des réseaux télématiqu onverts à des tiers utilisant des lis sons spécialisées.



9.00 F

#### MÉTÉOROLOGIE

#### SITUATION LE 2 MAI, 1988 A C HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 4 MAI A 0 HEURE TU



### rolution probable du temps en France entre le lundi 2 mai à 0 heure UTC et le mardi 3 mai à 24 heures UTC.

Le pays restera sous l'influence d'une con dépressionnaire centrée sur les lles britamiques. Le temps doux, humide et changeant persistera. Les vagues nua-geuses, accompagnées d'aversea, alter-neront avec des périodes ensoleillées.

Mardi: éclaircies, nuages, averses et rafales de vent. Sur les Alpes et le Jura, les nuages seront abondants et s'accompagneront d'ondées orageuses. Sur le reste du pays, au lever du jour, les delivers seront artéchnics et s'accompagneront d'ondées orageuses. Sur le métid de journée. Dans l'après-midi, on atteindra 14°C à 18°C sur la moitié éclaircies seront prédominantes et les nord, 16°C à 20°C sur la moitié sud.

averses très isolées. Les bancs de brunes qui se seront formés en fin de mit se dissiperiont très rapidement. An fil des heures, les nuages deviendront plus nombreux et plus menagants. Les averses, accumpagnées de rafales de vent, seront assez fréquentes à partir de la mi-journée, surtout sur la moitié nord. Des orages isolés éclateront dans l'après-miés. Le uest de sudeuest souffillers averses très isolées. Les bancs de midi. Le vent de sud-ouest soufilera assez fort de la Bretagne au Nord.



|                  | ie 1<-5  | Vale:  |         |      | es relevée: | entre     |             | eres T        |          | e 2-5-1    |          |      | •          |
|------------------|----------|--------|---------|------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|----------|------|------------|
| 988 prise en     | 1        | FRANCI | -       |      | TOURS       |           |             | 9 P           |          | 115        | 20       | 12   | D          |
| nº 87-775 du     | 1220000  | 18     |         | D    | TOULOUSE    |           | 21          | 10 D          |          | URG        |          | 9    | P          |
| atif au régime   | BEARRITZ | 22     |         | Ď.   | PORTEAT     | TRE       | 32          | 21 D          |          |            |          | 7    | ċ          |
| spécialisées et  | DORDEAU  | K 19   |         | C    | -           | TRAN      | CE E        |               | MARRAKI  | KI         | 28       | 13   | Ň          |
| télématiques     | BOURGES  | L5     |         | P    | ALGER       | INVE      | GEN<br>~    |               | MEXICO   | *******    | 29       | 13   | D          |
| lisant des liai- |          |        | 9       | ٨    | ANSTERDA    | A.        | 25          | 15 D          | MILAN    | *******    | 20       | 13   | C          |
|                  | CAEN     | 15     |         | D    | ATHENES.    |           |             | 9 N<br>II D   | MONTRÉ   | L          | 11       | 4    | N          |
| <u>.</u>         | CHERROU  |        | 9       | N    | BANGKOK     |           |             | ע וו<br>25 P  | MOSCOU   |            | 18       | 10   | P          |
|                  | CLERMON  |        |         | C    | BARCELON    |           |             | 2 F           | NATRON   | ,,,,,,,,,  | 25       | 25   | Č          |
|                  | DEJON    | 21     | 9<br>15 | P    | BELGRADE    |           |             | 9 D           | NEW-YOR  |            | 15       | -    | č          |
| THACE OU SAMEDI  | CRENOSL  |        | ور      | Ç    | FERLIN      |           |             | iá Č          | 0EL0     |            | 9        | 5    | C          |
| 50 AVRIL, 1999   | LINE     | 17     | ~ ?     | N    | MOUTELLE    |           |             | # D           | PALMA-DI | MAI        | 23       | 11   | Ň          |
|                  | LYON     |        | . 11    | · Č  | LE CARE     |           |             | 16 D          |          | ********   |          | 12   | Ĉ          |
| 41               | MARSELL  |        | ii.     |      | COPENSIAG   | ie .      | 17          | 6 A           |          | NETRO .    |          | 22   | Ď          |
| 3                |          | 22     | 10      | · 🏠  | DAKAR       |           |             |               | ROME     |            | 19       | 10   | R          |
| - =              | NAMES    | 17     | 10      | N.   | DELHI       |           |             | 29 N          | SINGAPOR | R          | 33       | 26   | č          |
|                  | NECE     |        | 12      | N.   | DEEDA       |           |             | 15 D          |          | LM         |          | 2    | D          |
| ECT SIM - Mile   | BADE W   | 61 20  | 4       | N    | GENEVE      |           |             |               |          |            |          | 17   | N          |
| 30 = 35          | PAU      |        | -       | P    | BONGKON     |           | <u>"</u>    | 25 A          |          | ********   |          | 19   | N          |
| 20 H 25          | TAND     | N 23   |         | . F. | STANBUL     | 3         | <i>29</i> . |               | TIESTO   |            | <b>2</b> | . 15 | Ď          |
| AND HAND!        |          | 16     |         |      | ERISALE     |           | 17          | in D          | VARSOVE  |            | 22       |      | ם          |
|                  | CLETTERN | E      | 7       | 7    | LISBONNE    |           | 17          | 10 D          | VENISE   |            | 23       |      | ש          |
| Colours 624 at   | CLD*CPUI | EG 24  | ú       | P    | LONDREE     |           | .,          | 9 A           | TENSE,   | *******    |          | 15   | C          |
| 144 CTE OO E     | a(KASSO) | A      | 11      | E.   | I WITH I    | ******* * | 10          | 9 . A         | YENGE    | ********** | 21       | 11   | D          |
| 114 675,00 F     |          | -      |         |      | 10          |           | Т           | $\overline{}$ |          |            | 7        | _    | _          |
| 110 360.00 F     | HA.      | B      |         | C.   | D           | ·N        | - 1         | 0             | P        | IT         | - 1      | *    |            |
| 6 020,00 F       | 2Verse   | brume  |         | إعز  | ciel        | ciel      | - 1         | orage         | phic     |            | .        | . 7. |            |
| 115.00 F         |          |        | 000     | WOLF | dégagé      | nuage     | mx          | er after      | paul.    | tempé      | ٠,       | heig | <b>7</b> 5 |
| 1 13,00 F        |          |        | ٠. ٠    |      |             |           | •           |               |          |            | _        | _    | _          |

\* TU = temps universel, c'est-è-dire pour la France : heure légale moins 2 houres en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

nt établi avec le support recluique spécial de la Météorologie nation

#### Un enfant prodige qui avait mal tourné

WASHINGTON correspondance

Auriez-vous tous perdu jusqu'au moindre bon sens? - s'écria l'avocat Welch, apostrophant le sénateur Joe McCarthy, en plein débat sur la subversion com Cétait au printemps 1954; rivés à leurs téléviseurs, les Américains vivaient en direct la fin de leur cauchemar, mais ils ne le savaient pas

Depuis quatre ans, le pays tout entier livré à l'hystérie anticommuniste vivait au rythme des scandales et des délations. Après s'en être pris avec succès au département d'Etat, puis à l'administration, McCarthy et ses sbires, non contents d'avoir « épuré » tous les corps de la société américaine, avaient entrepris cette fois de s'attaquer à l'armée. C'était viser trop haut.

Las des excès qui mettaient en péril l'unité du pays et ses institu-tions, le président Eisenhower et le Congrès allaient mettre un terme à la « chasse aux sorcières ». Retrouvant leur « bon sens », les sénateurs ne tarderaient pas, en septembre, à censurer McCarthy, par soixante-sept voix contre vingt-deux. Déchu et désavoué par ses pairs, le sénateur mourir deux ans plus tard, presque dans l'anonymat.

Un homme, presque un jeune homme – il avait vingt-six ans – allait survivre à cette débâcle politique. Cet homme, un des plus fervents zélotes du maccarthysme, au regard dur et aux yeux bleus d'acier, c'était Roy Cohn, l'assistant officiel de McCarthy dans sa lutte contre les « rouges ». Il s'était fait connaitre quelques années plus tôt, lorsque visitant l'Europe avec son ami Schine, fils d'hôtelier et surtout obscur anteur d'un pamphlet anticommuniste, tous deux avaient « purgé » les bibliothèques américaines de leurs livres < subversifs >.

L'amitié de Cohn avec Schine, qui tentait de se faire dispenser de ses obligations militaires, allait le conduire à engager une lutte perdue d'avance contre l'armée. C'est cette insistance à vouloir chasser les agents « rouges » prétendument : infiltrés dans le ministère de la désense qui précipitera la chute de McCarthy. Roy Cohn, lui, s'en emit très vite. Il reprit tout be ment sa carrière d'avocat.

Sa réputation d'agressivité, son manque de scrupules, sa méchan-ceté étaient telles qu'ils lui valurent une seconde notoriété. Equilibriste financier, empruntant des dollars qu'il ne remboursait pas ou tardive-ment, il vivait au-dessus de ses moyens et cultivait avec art des relations dans tous les milieux. Il devint ainsi une personnalité du tout New-York, fréquentant les clubs à la mode, s'affichant aux côtés des célébrités politiques et artistiques.

Ce personnage détestable n'en a pas moins exercé une sorte de fascination sur ses contemporains. comme en témoignent deux livres récents publiés sur la vie scandaleuse de cet anti-héros de grande classe qui opérait au grand jour, sans s'abriter derrière un moralisme hypocrite.

L'ouvrage de M. Sidney Zion (1), un ami personnel, est une biographie récente basée sur les enregistrements des confidences de Cohn mais interrompus par sa mort en 20st 1986. Ce qui obligea l'auteur à écrire lui-même les der-

L'intérêt du livre réside dans certains détails. On apprend, par exemple, que Cohn, procureur adjoint dans le retentissant procès des Rosenberg, téléphonait quotidienne-ment au juge Kauffman, chargé de l'affaire (celui-ci lui devait sa pro-motion). Et, contrairement à l'éthique, il lui faisait les plus vives recommandations sur la conduite du en particulier, à une époque où le monde entier, n'ayant pas encore la preuve de leur culpabilité, était en proje à la plus vive émotion, pour qu'Ethel Rosenberg soit condamnée à mort.

. Elle est pire que son mari, c'est elle qui organisa la trahison.
doclare Cohn, ajoutant ensuite avec satisfaction - justice est faite -... Dans le livre, Roy Cohn apparaît comme un homme arrogant, très imbu de sa personne, s'estimant un • pur intellectuel •, supérieur à battait. A ceux qui lui demandent



comment il a pu supporter un salaud - comme Cohn, Zion, un libéral, répond en citant le philosopécheurs serait ennuyeux pour les honnétes gens. •

#### Un « Wunderkind » cynique

Le second livre (2), de von Hoffman, bien que trop touffu et mal construit, est plus complet. Il s'attache à retracer la vie tumultueuse de Roy Cohn, ce fils d'un juge juif du Bronz, dans la hanlieue de New-York, qui devait sa nomination à des machinations politiques. Ainsi, des son plus jeune âge, Roy naviguait dans les eaux sales de la politique démocrate locale. Il apprit rapidement comment jouer de son influence, utiliser ses relations, pratiquer le chantage, corrompre ou

A seize ans, il réussissait à faire annuler les contraventions de ses professeurs, et même à obtenir sa première commission après un contrat douteux. Ce Wunderkind (enfant prodige) en remontra très rapidement en matière de combine à son père, sous l'aile admirative de sa mère qui couvait son » petit prince » assez doné pour entrer à vingt ans au barreau de New-York.

Il réussit dans son métier, sachant trouver le . bon juge ., le bon « gangster repenti », les relations influentes, et berner la justice par des demi-vérités assénées d'une voix tonitruante. - Je ne veux pas savoir ce que dit la loi, mais connaître le nom du juge », avait-il coutume de proclamer. Roy Cohn avait de nombreux amis : Edgard Hoover, le chef du FBI, qui participa activement à la chasse aux rouges, le cardinal Spellman de New-York, quelques gangsters connus et plusieurs journalistes d'extrême droite. Il avait aussi d'autres amis plus obscurs auxquels il offrit ses services gratuite-

Mais il s'était fait des ennemis notamment Robert Kennedy qui avait brigué en vain le poste de conseiller du comité McCarthy. Devenu attorney général, Kennedy poursuivit de sa vindicte son ancien rival. Cohn fut ainsi deux fois inculpé à la suite d'affaires sus pectes, mais finalement acquitté. Néanmoins, il devait 7 millions de radié du barreau quelques semaines avant sa mort. Cette sanction fut le coup de grâce donné à un homme hospitalisé et condamné par les médecins. - Roy tourna le dos au monde et son visage contre le mur -écrit l'auteur. Il mourut officielle ment d'un cancer, en fait, du sida,

#### Un homosexuel honteux

Le livre de von Hoffman s'étend sur la vie privée du personnage qui était un homosexuel honteux, s'affichant avec des femmes connues comme la journaliste Barbara Walters. Accompagné de ses petits amis, il prit même la parole pour dénoncer les homosexuels devant une organi-sation de défense de la famille. En fait, il ne se considérait pas comme homosexuel, car, pour lui, . un homosexuel ne pouvait être qu'effé-

Mais l'auteur raconte dans tous ses détails les aventures sordides de Cohn avec des prostitués males recrutés dans des bars spécialisés et qu'il recevait à bord de son yacht. Son homosexualité, disent les psy-chiatres, il la devait à sa mère, une caricature de la -mamma juive -, qui vécut avec lui jusqu'à la fin,

l'étouffant de sa sollicitude. Jusqu'à ses derniers jours, il nia tout : son homosexualité, ses nombreux liftings qui lui avaient pour-tant laissé des cicatrices, son épuisement di au SIDA. Il mourut avec courage sans renier son passé, sans repentir. Il resta fidèle à lui-même, ne se cherchant aucune excuse, et n'essayent pas non plus de se réfugier dans un moralisme tardif. Car Roy Cohn était sans doute tout le contraire d'un Tartuffe et, selon la formule d'un commentateur de l'époque, «il était facile de le haîr, mais difficile de le détester».

 The Autobiography of Roy Cohn, de Sidney Zion. Ed. Lyle Stuart, 284 pages, 18,95 dollars. (2) De Citizen Cohn, de Nicholas von Hoffman Doudeblay, 483 pages, 19,95 dollars.

**CAMPUS** 

Petits frères italiens

«C AMPUS», le supplément universitaire du Monde, a fait des petits en Italie... A l'occasion d'un débet organisé

avec l'université de Gênes à la Foire de Milan, il est apparu que

deux quotidiens, le Secolo XIX, qui paraît en Ligurie, et Italia

Oggi, journal économique publié dans la capitale lombarde, se

sont, ces demiers mois, dotés d'un supplément « Campus ». Les représentants de ces deux publications, Carlo Rognoni, directeur

du quotidien gênois, et Pierluigi Magnaschi, responsable d'Italia

Oggi, ont très sportivement reconnu en avoir emprunté le titre au Monde— en adaptant la formule : un supplément hebdoma-

directeurs ou représentants de journaux consacrant une place

régulière à l'information sur l'enseignement supérieur - ont stimé que la Péninsule en est encore aux balbutiements dans ce

domaine. « De temps en temps un rédacteur en chef décide de

faire un « safari Université ! » a joliment déclaré l'un des journe-

liste présents pour illustrer le manque de suivi en ce domaine,

assez général dans la presse italienne. Aussi les représentants

des divers titres à la table ronde de Milan ont-ils indiqué que

Pour Secolo XIX, le but premier a été, selon M. Rognoni, de

« créer un campus pour une univesité, celle de Gênes, qui préci-

sément n'en a pas, parce que ses facultés sont dispersées dans

toute la ville ». quant à Italia Oggi, il entend, a précisé

M. Magnaschi, « signaler aux lecteurs, et [surtout] aux responsa-

bles d'entreprise, les mérites de certains étudiants, en analysant dans les domaines de notre intérêt journalistique — gestion,

jurisprudence, ingénierie... - les thèses qui nous paraissent les

de Lyon.

Le deuxième Colloque inter-

national « tradition et moder-

nité », de l'Université du

temps présent aura lieu, du 12

au 15 mai, à L'Arbresle, près

(Université du temps-présent, 5, rue Rebuffel, 06110 Le Cannet. Tél. : (16) 92-98-65-82).

et innovation

merce de Paris organite, mardi

14 juin un après-midi

d'études, ouverte aux diri-

geants d'entreprises, sur le

thème : « L'informatique, vec-

teur dynamique d'innovation

. (ESCP, 79, avenue de la République, 75543 Paris Codex 11, Tél. :

L'École supérieure de com-

Informatique

dans l'entreprise ».

l'un de leurs objectifs était de « créer un patrimoine de conne

sances approfondies sur l'enseignement supérieur ».

meilleures ».

Concours

de financiers

Le Club des jeunes finan-

ciers organise le Concours du meilleur financier 1988, ouvert

aux étudiants de troisième

année des écoles de com-

merce, de deuxième et troi-

sième cycle universitaire et de

cycles spécialisés à vocation

financière. Deux prix récom-

penseront l'auteur du meilleur

mémoire financier (sujet et

forme libres) et du mémoire

ques face à leurs risques. >

Date limite du dépôt des

(Club des jeunes financiers, 44-46, èvenue du Président-Kennedy, 75018 Paris. Tél. : 45-20-70-04.

mémoires : 31 octobre.

et modernité

Tradition

J.-P. C.

Les participants à la table ronde - professeurs d'université,

daire de quatre pages, au lieu d'un mensuel de seize pages.

HENRI PIERRE.

### Le Carnet du Monde

Naissances - Patricia et Jean BARTHEMY

Goilla la joie d'annoncer la nais

Camille-Laure.

le 10 avril 1988, à Tokyo.

King Homes 54-6-5-36, Minami-Aoyama Minato-Ku, Tokyo 107 (Japon).

- Elodie Starlight,

Romain Scott.

le 28 avril 1988, à Paris. Anne-Marie et Gérard Berland.

14, rue de la Renardière, 94300 Vincennes

- C'est avec un profond chagrin que Jacques, Christiane et Christophe font part du décès de

M= BASSOUS. Automette Bouchand

leur merveilleuse mère, bello-mère, grand-mère, le jeudi 28 avril 1988, dans

Les obsèques ont eu lieu à Nice dans Résidence de France. Le Rambouil-

avenue des Chênes, 06100 Nice.

- Le professeur et M™ P. Blanquet, leurs enfants et petits-enfants. Et toute la famille, font part du décès de M= Louise BLANQUET,

née Fabre, professeur honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand. officier de la Légion d'honneur, nmandeur des Palmes académiques,

survenu à Bordeaux le 20 avril 1988. dans sa quatre-vingt-dix-septième

Les obsèques religieuses ont eu lieu le 23 avril 1988, à Bordeaux et Chama-

P. Blanquet, 92, rue Fondaudège,

#### - Jean BRULEY

est entré dans la paix de Dieu, le 30 avril 1988, à l'âge de soixante-six

son épouse, Marie-Claire Bruley, Odile et Finn Skiells François et Margaret Bruley,

ses enfants, Mathieu, David, Noémie, Maëlle et

Alna, ses petits-enfants, Sa famille Et ses amis,

Anne Bruley,

rous invitent à vous unir par votre présence ou voire prière à la messe qui sera célébrée le jeudi 5 mai, à 10 h 45, en l'église Notre-Dame-de-Beauregard, La Celle-Saint-Cloud (Yvelines).

13, les Piverts, 78170 La Celle-Saint-Cloud...

- M Germaine Campan-

udouard, M= Jean Campan, M. et M= François Campan

t leurs enfants. M. Bernard Campan, M. Gilbert Campan et ses enfants, M. et M= Patrick Guennec

et leurs enfants,

Et tous ses proches, ont la douleur de faire part du décès de M. Jean CAMPAN,

docteur en philosophie officier des Palmes académ officier de l'ordre national du Mérite, ieutenant-colonel de l'armée de réserve

survenu le 28 avril 1988. Les obsèques sont célébrées ce jour en l'église Saint-Avertin (37).

Cet avis tient lien de faire-part.

- Les enfants de Paul Castaigne, Jean-Paul,

Alain. Leurs conjoints, François Detrieu, Edwige, Damienne, Stéphane Vigou-roux, Hervé Lux,

et leurs enfants, Le frère de Paul Castaigne, Sa femme, ses enfants et petits-

ont la douleur de faire part du décès de Paul CASTAIGNE,

#### survenu le 29 avril 1988, dans sa

Ils rappellent à ceux qui l'ont aimée

Simone CASTAIGNE,

lécédée le 25 mars 1966.

Les obsèques auront lieu le jeudi 5 mai, à 14 heures, en l'église Saint-Honoré d'Eylau, Paris-16.

Cet avis tient lieu de faire-part.

[Né le 30 mars 1916, à Paris, le professeur Paul Casteigne était le fits du professeur Joseph Castaigne, membre de l'Académie nationale de médecne. Médecin de la Salphrüfre depuis 1957, il était devenu professeur de climique des matadies du synthem envenus en 1960. Doyen de la faculté de médecine Prisi-Salphritire depuis 1969, le professeur Castaigne avait été conseiller médical à le direction des enseignements, supérieurs (1970-1974) et conseiller d'Estr en service actreurdinaire (1972-1977).]

- Eva et Jean Perrot, Danielle et Michelle. sa fille, son gendre et ses perites-filles, ont la douleur de faire part du décès de

née Engler, survenu le 25 avril 1988.

L'inhumation a en lieu le vendredi 29 avril 1988, dans la plus stricte intimité, au cimenière du Montparnasse

2, rue Emile-Faguet, 75014 Paris.

M. Frédéric Miot, M. Philippe Miot, M= Solange Miot, ont le profonde douleur de faire part du

M. Jacquet MIOT, officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 28 avril 1988, dans sa

le mardi 3 mai 1988, à 11 heures, en

#### La mort d'un grand écrivain de science-fiction Clifford D. Simak, le « romantique »

Clifford D. Simak, l'un des auteurs majeurs de la sciencefiction américaine, est mort lundi 25 avril au centre médical de Minneapolis (Minnesota) des suites d'une leucémie. Il était âgé de quatre-vingt-trois ans. Son décès a été annoncé par le centre médical trois jours après

Clifford D. Simak, né le 3 soût-1904 dans le Wisconsin, a com-mencé discrètement sa carrière d'écrivain en 1931. Parallèlement à son métier de journaliste, qu'il exerça jusqu'en 1976 au Minnespolis Star. Après une éclipse de près de sept ans, il revient sur le seène littéraire à la fin des années 30 avec une série de nouvelles publiées dans des magazines populaires comme Astounding. Jusque dans les années 50, il travaille essentiellement pour des revues de ce type.
C'est là qu'il publie notamment la saga qui constituera Demain les chiens (1), recueil paru en 1952, souvent perçu comme un roman et qui est sans doute son ouvrage le plus count. Clifford D. Simak a obtenu trois prix Hugo (l'un des deux principaux prix dans le domaine de la science-fiction) dont

l'un dans la catégorie Romans pour Au carrefour des étoiles (1). Auteur de près d'une trentaine de romans et recueils de nouvelles, Simak est l'un des rares «grands anciens - de la science-fiction à avoir poursuivi son œuvre après 1966 au sythme d'environ un livré par an, Même si sa cadence de production s'était réduite durant ces dernières années, il continuait

d'exercer son influence sur nombre d'auteurs et d'être abondamment lu dans le monde entier. Il se caractérise essentiellement par une forme de générosité, voire de « romantisme », qui resurgit jusque dans des textes violents, cruels, comme le Pêcheur (J'ai lu), la Croisade de l'idiot (dans le recueil du même titre paru chez Denoël) on dans d'antres plus drôles comme Copie carbone (dans le même recueil), ou grinçants comme Honorable adversaire (dans Tous les pièges de la terre entière, chez Denoël).

Pour beaucoup de lecteurs de science-fiction, Clifford D. Simak constitue ou a constituté un passage obligé vers une meilleure connais-et des soldats morts pour la France, sance du genre. Par sa délicatesse, par sa fondamentale gentillesse, par son refus de s'appuyer sur les sentiments belliqueux et haineux pour développer ses descriptions de choes culturels, il s'est distingué de bon nombre d'auteurs de son époque, et notamment des auteurs de . Space Souvent considéré comme un

conservateur (terme qu'il ne récusait pas), Simak n'avait toutefois rien d'un réactionnaire. Son œuvre est au contraire consacrée à l'exaltation de la nouveauté, de la différence, de l'enrichissement réciproque. Malgré une sorte de naiveté, malgré son romantisme, Clifford D. Simak demeure l'une des rares voix politiques de la science-fiction des années 50 et 60 et sans doute de lyse mathématique ». la science-liction tout court.

#### EMMANUEL JOUANNE.

(1) En français aux éditions J'ai lu.

l'église Saint-Pierre de Neuitly, 90, avenue du Roule.

42, boulevard Maillot, 92200 Neuilly-sur-Seine.

- Colette Moiny. sa femme, Isabelle, Catherine, Bernard et

es enfants, Elodic et Gabriel, ses petits-enfants Françoise, Claude, Anne et Jérôme, ses sœur, frère et neveux.

Et tous ses am ent la douleur de faire part du décès de

M. Gérard MOINY.

survenu, à l'âge de cinquante-neul ans, à son domicile, le 28 avril 1988.

La levée de corps a eu lieu le lundi 2 mai, 23, rue Bruant, Paris-13<sup>a</sup>, suivie des obsèques à Martignac (Lot).

[De septembre 1977 à juin 1984, Gérard Moiny fit partie du service de photocomposition de notre quotidien, où se compétence profiss-sionnelle et se gentièpease furent apprécries de

A sa famille, la direction et le penso Monde présentent leurs condéciéences.] - Michèle Hodemon

Gills et Nathalie Pedron. ses petits-enfants, font part du décès de

M= Jane POTTIER.

urvegu le 29 avril 1988.

L'inhumation a en lieu le lundi 2 mai, au cimetière de Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).

2, rue Lincoln, 75008 Paris. 56, rue Franklin, 49100 Angers.

- Le comte et la comtesse de Ven-Mª de Vendeuvre, ont la douleur de faire part du décès, survenu le 17 avril 1988, de la

comtesse de VENDEUVRE, capitaine Jacques de Ven

premier compagnon de la Libération avec son équipage, mort pour la France le 30 juin 1940. Une messe sera célébrée à son inten-

tion le mercredi 4 mai, à 18 heures, en l'église Saint-Ferdinand, 27, rue 'Armaillé, Paris-17º.

[M<sup>--</sup> de Vendeuvre avait été présidente du courrier de Bovet fosuvre de correspondance aux nécesse ]

72 113 Remerciements

Le docteur Claude Mouzel,

Marie Ouvrard,

son éponse, Et leurs enfants Sophie, François, Pierro-Paul-Gilles, .
expriment leur gratitude pour les gestes de sympathie reçus après le décès de leur frère, beau-frère et opcie,

Pierre MOUZET. ancien élève de l'École centrale de

Le Couvent 6, rue de la Tour, à Ainay-le-Château, 03360 Saint-Bonnet-Tronçais. Allier.

- Le 2 mais 1984, quelques jours

Bruso HUBERT,

ous quittait.

Nicole et Etienne-Alain Hubert, Agnès et Denis, emandent à ceux qui l'ont connu et rimé de se aouvenir de lui.

- ll y a doux ans,

Time.

ous quittait,

Merci à tous ceux qui en gardent vivant l'affectueux souvenir.

Messes anniversaires - La messe traditionnelle à la

emperent NAPOLÉON I».

sera célébrée en la chapelle du Dôme des Invalides, le jeudi 5 mai 1988, à 18 heures, en présence de L.L. AA. 11 le

Entrée libre. Des places seront réservées aux mem-

Les portes seront sermées à 17 h 45

Soutenances de thèses

- Université Paris-I, le jeudi 5 mai, à Traduction Eunde philosophique et ana-

- Université Paris-II, le jeudi 5 mai, à 17 à 30, saile des commissions, M. Beccha Maaiar : Analyse du com-merce extérieur de la Tunisie. Etude ométrique et prévision ».

تقهره والأسارين

. . . 5- 45

44.0

water a series of

v 116 ji**786** 

 $F(\mathcal{A}_{i,j})$ 

A

احكذا من الأصل

# Le Monde

LA CEE FACE AU TIERS-MONDE ASSOCIÉ

### Lomé IV ou l'aide élargie

Au-delà des opérations sectorielles, la Commission européenne veut contribuer aux réformes et aux

restructurations > en Afriaue.

'AIDE de la CEE aux ajustements structurels des soixante-six Etats d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique être le principal enjeu de la prochaine Convention de Lomé. Jusqu'à présent l'Europe n'avait pas participé directement à la for-mulation des politiques macro-

Dans son projet de mandat octobre 1988, la Commission de Bruxelles souligne que l'aide com-munautaire « révèle aujourd'hui ses limites ». En raison de la dette extérieure (100 milliards de dollars en 1987 contre 90 milliards en 1985), l'Afrique noire n'a pas les moyens budgétaires, explique l'exécutif européen, d'« entreprendre les réformes et les restructurations qui s'impo-

que mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) essentiellement qui apportent leur dans de nombreux cas, de conditions draconiennes. A telle enseigne que la Communauté, à tra-

vers le Fonds européen de développement (FED), joue sou-vent le rôle d' « amortisseur

Ainsi, on cite dans les milieux communautaires l'exemple de la les exigences de l'organisation internationale. A Bruxelles, on affirme au contraire que la tement recevable.

Pour l'instant, les interventions de la CEE se limitent à des opéra-tions sectorielles, décidées à l'issue d'une étroite concertation avec les gouvernements des ACP. Dans l'avenir, la Commission souhaite aller au-delà du simple dialogue sectoriel ». L'idée de M. Lorenzo Natali, le commissaire chargé du dossier, est de créer un fonds spécial, à côté du FED, afin que les Douze contri-

En réalité, M. Natali avance à pas donner la priorité à leurs associés par rapport aux autres nations du La Commission souhaite

d'autant moins brusquer les

choses qu'elle estime également

essentielle l'augmentation des ressources du FED (8.5 milliards d'ECU - ou 59 milliards de francs – pour la période 1985-1989, soit 50 % de plus que sous Losné II). Ces fonds sont répartis au début de chaque convention entre les ACP dans le cadre de « programmes indicatifs » qui portent sur le financement de projets spécifiques.



conomique ne va pas aller non plus sans difficulté avec les parteires de la CEE qui pourraient craindre d'avoir un FMI ou une « sur le dos ». Les responsables européens sont convaincus de la nécessité de cette collaboration tant ils sont persuadés que « la crise que traverse la majorité des ACP sera longue ».

Les perspectives internatio-nales risquent fort de leur être défavorables. Les nouvelles négociations commerciales multilatérales (NCM), lancées en septembre 1986 - à Punta-del-Este

nent l'écart entre les avanssions dont bénéficient les rantes, les milieux communautaires admettent, en privé, que l'Uruguay round sera néfaste pour les exportations des Etats asso-

C'est pour cette raison que la commission prévoit d'ores et déià un certain nombre d'améliorations au contenu de Lomé III. Parmi les plus significatives figure la résorme du système de

tation (Stabex). Pour l'heure, seuls les pays les plus pauvres sont dispensés de rembourser les transferts opérés par la CEE pour couventes. Maintenant. Bruxelles propose que tous les signataires de la convention bénéficient de cette facilité.

A la vérité, M. Natali tire les conséquences de la situation scuelle. La dégradation de la situation des pays les moins démunis l'a conduit à proposer aux Donze - dont certains (RFA, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni) soulèvent de sérieuses

créance de 89 millions d'ECU (623 millions de france au total) sur le Gabon, le Congo, le Sénégal, Madagascar et le Libéria.

Le recul

à la chute

es cours du pétrole.

les achats de brut

ayant atteint

senlement

5 967 millions d'ECU

contre 12 176 millions

en 1985. De 1986 à 1987

a joué, en outre, la baisse des prix

da cacao et du café ;

entre la CEE

et les pays associés

représente de 5 % à 6 %

du total des échanges

avec l'extérieur (17 % du total

des échanges seuleme

échanges en 1986

L'accord entre Commission ACP et gouvernements membres apparaît plus aisé en ce qui cerne l'extension des accords de Lomé à d'autres pays en développement. Ainsi, l'opposition à l'adhésion des Etats d'Amérique centrale est presque unanime.

> de Bruxelles MARCEL SCOTTO.

(Lire la suite page 22.)

#### L'INNOVATION FINANCIÈRE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

### Une nécessité à gérer

par CHRISTIAN DE BOISSIEU (\*)

A question de l'innovation financière, sons ses multiples aspects, a été principalement abordée dans le contexte des pays développés. C'est seuleemment que son champ d'application s'est élargi, avec l'essor et le raffinement des formules de conversion d'une partie de la dette des plus gros débiteurs d'Amérique latine en prises de participation, obligations et autres pérations voisines (il s'agit d'ailleurs pour certaines tech épronyées depuis longtemps plus

Toutefois, pour les pays intermédiaires comme pour les pays moins avancés, cette innovati ne peut se réduire à une gestion plus réaliste de l'endettement accumulé. Elle doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de financement du développement, alors que parmi les contraintes figurent la sois un désaut de projets d'investissements rentables et une inentificance d'épargne.

que de véritables nouveautés).

Une politique active de mobilisation de l'épargne ne va pas, du jour au lendemain, effacer le poids de l'endettement passé, mais elle peut prétendre améliorer les conditions de financem pour l'avenir. Encore faudrait-il que l'épargne privée mobilisée ne soit pes principalement absorbée par le financement des déficits. Cette exigence-là, qui se heurte à la rigidité des déséquilibres bud-

gétaires, concerne aujourd'hui beauconp de pays, et pas seule-ment les plus démunis.

#### Ajuster le niveau des taux d'intérêt

Les organismes internationaux (Banque mondiale, FML...) ont souligné la nécessité de modifier, dans beaucoup de pays en déveent, le niveau des taux d'intérêt récls. On ne peut en effet durablement mobiliser l'épergne domestique, l'empêcher de fuir vers des places financières plus sûres et plus avantageuses, a fortiori inciter au rapatriement des capitaux qui se sont envolés et attirer l'épargne extérieure, avec des taux réels systématiques négatifs. On ne peut pas non plus endre susciter le développement de marchés financiers si la hiérarchie des taux d'intérêt après impôts favorise par trop l'épargne

Cela dit, la politique de taux d'intérêt n'a pas toujours en les résultats escomptés. Certains

ont pu se manifester, ici ou là. L'augmentation parfois plus ranide des taux d'intérêt sur les crédits que sur les dépôts d'épargne signifie que l'investissement risque d'être plus découragé que l'épargne financière n'est encouragée par la montée des taux

En outre, l'incertitude subsiste pour les pays en développement comme pour les pays développés, sur la sensibilité de l'épargne visà-vis des taux d'intérêt. Pour ne considérer que l'épargne des particuliers, l'impression prévaut que son niveau global est sans doute plus influencé par l'évolution à l'égard des revenus réels, alors que sa structure (sa répartition entre monnaie, actifs financiers, actifs réels...) dépend principalement des taux d'intérêt.

La montée des taux réels, si elle est trop marquée, est susceptible, dans les pays en développement comme ailleurs, d'inciter un certain nombre d'entreprises à effectuer des placements financiers (même peu sophistiqués comme des dépôts à terme) plutôt qu'à réaliser des investissements productifs. Là encore, il s'agit de

(\*) Professeur à l'université de

trouver un bon dosage entre les considérations relatives à l'épargne et celles qui concernent

Quoi qu'il en soit, il est clair que la politique de taux d'intérêt doit, dans l'optique d'une mobiliêtre complétée par une politique de diversification du « menu » d'instruments financiers.

#### Encourager l'essor des marchés de capitaux

it présentent beaucoup de traits d'une « économie d'endette ment »: l'intermédiation prédomine, les marchés de capitaux sont généralement inexistants, ou bien ils se réduisent à des marchés monétaires qui jouent un rôle marginal, comme par exemple dans l'Union monétaire Ouest-Africaine, à des embryons de marchés financiers sur lesquels les émissions du secteur public ont un poids prépondérant, etc. C'est seulement dans la france supérieure des pays intermé-diaires (Brésil, Mexique, etc.) que les Bourses connaissent une certaine activité.

(Lire la suite page 23.)



#### LA CEE FACE AU TIERS-MONDE ASSOCIÉ

### Lomé IV ou l'aide élargie

(Suite de la page 21.)

Contrairement aux Britanniques, qui avaient fait du sort à réserver à leurs anciennes colonies un volet important des conditions de leur entrée dans le Marché commun, les Espagnols n'ont pas réellement posé le problème de leurs anciens territoires pour ne pas hypothéquer une adhésion, déjà complexe, qu'ils souhaitaient

Les instances de Bruxelles ne se cachent pas pour dire que rien ne justifie, sur le plan économique, un élargissement à l'isthme latinoaméricain. Un haut fonctionnaire pays le plus pauvre d'Amérique centrale est plus riche que l'État

[mis à part le Gabon et le Nigéria] le plus avancé des ACP.

Bruxelles ajoute que, comptetenu de son niveau de développement, seul Haïti – qui a demandê son adhésion – apparaît éligible à la Convention. La République dominicaine - qui a effectué la même démarche - a, quant à elle, peu de chances d'obtenir une réponse positive des ACP et de la Communauté qui doivent prendre la décision conjointement. Comme si «l'hispanité» ne pouvait faire recette dans la coopération entre l'Europe et le tiers-

La dernière modification significative envisagée par la Commis-

#### **LES MOYENS FINANCIERS**

| En millions d'ECU                                           | Lomé-I                        | Lomé-II                           | Lomé-III                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             | (1975-1980)                   | (1980-1985)                       | (1985-1990)                       |
| Subventions Préts spécianx Capitanx à risques Stubex Sysmin | 2 057,7<br>445,6<br>97<br>380 | 2 986<br>518<br>284<br>557<br>282 | 4 860<br>600<br>600<br>925<br>415 |
| Total FED                                                   | 2 980,3                       | 4 627                             | 7 400                             |
|                                                             | 390                           | 885                               | 1 100                             |
|                                                             | 3 457,8 (1)                   | 5 512                             | 8 500                             |

(Source : CEE.)

(1) Ce chiffre comprend les n dans les pays ACP.

Pour les ACP, l'aide communautaire représente moins de 10 % en moyenne de l'aide totale reçue des Etats membres de la CEE.

#### Les 66 ACP

Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafrica Cornores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Granade, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée-

ánuatoriale. Guyane, Jamaique, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurica, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, Papouasie

Saint-Christophe-et-Nevis. Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-

Sao-Tomé-E-Principe, Sénégal, 8. Sierra-Leone. nd, Tanzanie, Tchad Togo, Tonga, Vanuatu, Zaïre, Zambie,

sion, à savoir la durée de Lomé, oppose, en revanche, les Douze à leurs partenaires. Bruxelles souhaite conclure un accord pour une période illimitée en prévoyant une

adaptation, tous les cinq aus,

du protocole financier et de cer-

tains volets techniques de la

Convention. Déjà pour Lomé III, les ACP avaient rejeté cette solution, craignant que, sous couvert de bien marquer la pérennité de la coopération, la CEE ne grignote, avec le temps, certaines préférences concédées dans le passé. En somme, les ACP présèrent à l'évidence une bonne et vraie négocia-

tion tous les cinq ans. A l'inverse, l'exécutif communautaire a renoncé, cette fois-ci, à demander aux gouvernements membres d'inscrire les crédits destinés à Lomé dans le budget européen. Bien lui en a pris : pourquoi mêler les ACP aux querelles financières de la CEE qui n'a toujours pas de budget pour 1988 ?

de Bruxelles MARCEL SCOTTO.

### Trente ans de coopération

A coopération avec l'Afrique a commancé dès les origines de la CEE. Dans la perspective de l'indépendance des pays africains, le traité de colonies européennes. Cet engagement s'est traduit par la conclusion des conventions de Yaoundé I et II. L'appartenance de la Grande-Bretagne à la Corn-munauté a conduit à l'adhésion des autres nations africaines et de plusieurs territoires des Caraïbes et du Pacifique.

En 1975, le premier accord de Lomé réunissait quarante-six Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). A la suite de l'accession à l'indépendance de nombreux pays (Angola, Mozam-bique, Rhodésie, etc.), Lomé III en comptait soixante-six. De sorte noire, à l'exception de la Namibie, est associée aux Douze.

La politique de Lorné est la pièce maîtresse de l'aide européenne au développement. En termes financiers, elle représente - outre l'aide alimentaire qui est budgétisée, alors que le Fonds européen de développement (FED) fait l'objet de contributions spécifiques des gouvernements membres - plus de 50 % de l'effort de la CEE au bénéfice du

ment des grands projets d'infras-

dans la désert », - la coopération entre l'Europe et les ACP a évolué vers le développement rural intégré afin d'accroître la production des cultures vivrières, et ainsi de mieux pallier les difficultés alimentaires de l'Afrique. Par rapport à Yaoundé, Lomé a également innové en créant un système de stabilisation des recettes à l'exportation pour les produits de base (Stabex),

#### Un mécanisme de soutien

Avec l'arrivée des Caraïnes il a été instauré un « protocole sucre » qui garantit les ventes ACP sur le territoire communautaire. Lomé II a, de son côté, introduit un mécanisme de soutien pour la production minière (Sysmin). Maintenant, les responsables européens songent à étendre la coopération à la définition des politiques économiques des partenaires de la

Au total, Lomé III. dont l'échéance est fixée au 28 février 1990, dispose de 8,5 milliards d'ECU (59 milliards de francs) de fonds propres sous forme essentiellement de subventions et de prêts spéciaux (remboursement en quarante ans avec un taux d'intérêt de 1 %). Seul 1,1 mil-

francs) est octroyé par la Banque européenne d'investissement (BEI) au taux du marché, mais avec une bonification d'intérêt de 3 %. Une somme de 1 milliard d'ECU du FED (7 milliards de francs) est réservée à des projets de coopération régionale entre les

Les autres dispositions essentielles de la convention sont les

• Commerce : la quasitotalité des produits ACP peuvent accéder librement au marché de la CEE en exemption de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent. Pour les produits auricoles dits « sensibles » des Douze, les partenaires de l'Europe bénéficient d'un régime préférentiel par rapport aux autres pays tiers.

• Stabex : dans les limites d'une enveloppe quinquennale (925 millions d'ECU - 6,5 milliards de francs), ce mécanisme compense les partes de recettes d'une année à l'autre des ACP pour quarante-huit produits de base (arachide, café, cacao, coton, bois, coprah, bananes, tourteaux d'oléagineux, thé, cuirs, peaux, etc.). Les Etats les moins pauvres sont tenus de rembourser, sans toutefois acquitter

d'intérêts, les sommes perçues. Sysmin : doté d'une enveloppe de 415 millions d'ECU

(2,9 milliards de francs) sur cinq ans, le système couvre le curvre, le cobait, les phos phates, le manganèse, la bauxite, l'alumine, l'étain et le minerai de fer. Les prêts (période de remboursement de quarante ans avec un taux d'intérêt de 1%) sont accordés si les ventes du minerai concerné représentent 15 % des exportations totales du pays bénéficiaire (10 % pour les pays moins avancés ou PMA) et si la baisse de la production atteint 10 %. Ces dernières années, le Sysmin a joué principalement pour le Zaïre et la Zambie (cuivre). le Rwanda (étain) et la Guyane

2000

A Later Carl

1. 10. 2 3.00

29.42

• Protocole sucre : par cet accord, la Communauté s'engage à acheter annuellement 1,3 million de tonnes de sucre de canne à des prix garantis comparables à ceux consentis aux producteurs européens. Ce qui assure aux ACP des recettes stables malgré les fluctuations des cours mondiaux.

En dehors du cadre de Lomé, la CEE fournit aussi des denrées alimentaires aux ACP. Ainsi, en 1987, le budget européen a déboursé 130 millions d'ECU (910 millions de francs) pour la fourniture, pour l'essentiel, de 700 000 tonnes de céréales à ces

#### POINT DE VUE

### Pour un plan Marshall du pétrole

'IDÉE d'un plan Marshall en faveur des pays les plus démunis a récemment été évoquée par Valéry Giscard d'Estaing ainsi que par François Mitterrand dans sa Lettre à tous les Français. La conférence des Prix Nobel tenue à Paris du 18 au 21 janvier 1988 avait notamment souhaité le vote d'une loi universelle pour « enrayer la faim dans le monde . Des plans officiels de fois dans l'air, comme celui du ministre français de l'agriculture, François Guillaume, pour l'organisation des marchés agricoles en

coopération avec le tiers-monde. Ce qui paraît soulever une foule

envisageable en considérant un créneau, celui de l'énergie, et, de façon plus précise, en s'en tenant au facteur pétrolier? Le rôle potentiel du pétrole est en effet considérable pour le rattrapage des trente ou quarante pays les moins avancés, dits PMA, regroupant près d'un milliard d'hommes.

Ce fluide permet au plan agricole la traction motorisée (labours), l'amélioration et l'enrichissement des sols grâce aux engrais, l'irrigation motorisée par sage d'eau. Sur des plans artisanaux et industriels, le pétrole a évidemment aussi son rôle à jouer de difficultés sur les plans agricole et alimentaire ne serait-il pas plus dans ces pays, notamment grâce au progrès des transports.

par PHILIPPE DE LATOUR (\*) Le prix du pétrole persiste aujourd'hui dans sa déprime. Quelles que soient les péripéties du Moyen-Orient, son niveau en dollars constants est à peu près celui d'avant le premier choc pétrolier de 1973. Ce coût, qui n'arrange que les consommateurs pour une durée incertaine, ne fait bien sûr l'affaire ni des principaux producteurs pétroliers du Moven-Orient, ni des compagnies pétro-lières internationales, ni des

> portent de lourds investisseme sans les contreparties attendues. Serait-il en conséquence absurde d'imaginer - à Bruxelles par exemple, ou aux sièges de l'OPEP ou de l'OCDE, ou ailleurs et par exemple, pourquoi pas, à Paris, par le futur président, et dans le cadre de la commémoration de 1789 - un montage tripartite: PMA, pays industrialisés, pays exportateurs de pétrole intéressés ?

concurrents du pétrole, qui sup-

#### Un suivi rigoureux

Des contingents pétroliers seraient proposés à des pays défavorisés à des conditions particulièrement intéressantes, les coûts sur la base d'un baril à 18 dollars valeur 1988, et prix officiel actuel, étant supportés et partagés, par exemple, de la manière suivante : PMA, 6 dollars; pays industrialisés, 6 dollars; pays exportateurs volontaires, 6 dollars, (une formule répartitive parmi d'autres bien sûr possibles).

Les pays exportateurs ven-draient donc, en principe, dans l'hypothèse ici retenue, des contingents de développement spéciaux, supplémentaires, toujours avec bénéfice mais un bénéfice moindre, au prix de 12 dollars le baril, en accroissant et leurs ventes et leur chiffre d'affaires. L'accord international qui en résulterait contribuerait, en permettant d'accroître la demande, à l'affermissement et à une certaine stabilisation du prix pétrolier, sans pour

(\*) Délégué général du Centre de éopolitique de l'énergie et des matières

autant correspondre à une fixation, car il s'agirait d'un accord révisable et renégocié chaque

Dans son exécution sur le terrain, les parties signataires conviendraient de son suivi rigoureux par un certain nombre d'experts de l'ONU, de la Banque mondiale, de la FAO, des compagnies pétrolières, etc., en vue de l'affectation effective et appropriée de cette manne au développement civil, et non aux usages militaires ou inconsidérés. Un fonds barils-développement scrait constitué, assorti de droits de tirages contractuels à la discrétion des PMA, qui pourraient, en outre, bénéficier dans ce contexte d'un réaménagement de leur dette.

Dans un premier temps, il pourrait être procédé à un essai d'application de cet accord sur deux ou trois PMA volontaires, promus pilotes en la matière. Sur les enseignements apportés, l'extension pourrait être progressive. Influant sur le rapport enlèvements/réserves, ces ventes supplémentaires auraient pour effet de raffermir le prix du pétrole dans le sens d'une hausse, qui pourrait a priori être évaluée entre 2 et 4 dollars, soit par rapport aux transac-tions actuelles à un niveau de prix

voisin des 18 ou 19 dollars. Pour les pays industrialisés, il s'agirait d'abord d'une contribution au rattrapage des moins avancés. Globalement, l'opération pourrait donc aboutir, in fine, à des pays exportateurs de pétrole mieux argentés, à des PMA moins misérables et à de nouveaux débouchés pour les pays industriels (matériels et ingénierie de développement). La croissance mondiale elle-même n'aurait rien à perdre dans cette stimulation

Istitat Europee

volontariste extensible. Ceci n'est bien sûr qu'une réflexion, seulement susceptible de prolongements dans des instances appropriées. Mais l'utopie - ou le surréalisme - sont parfois de bons stimulants, d'autant plus quand on sait ô combien la réalité bien souvent dépassé la fiction !... Alors, 1789 - 1989, même conquête des droits et des devoirs

### **Vous accorder** un prêt immobilier...

C'est sensé.

Vous bâtir un prêt sur mesure...

C'est avoir le sens de la précision : c'est notre 6e sens.

Acheter, construire, rénover, agrandir..., les occasions de faire des projets immobiliers ne manquent pas. Les moyens de les réaliser non plus. Ainsi, vous pouvez vous constituer un capital dans un but bien précis, ou au contraire, avoir un coup de foudre et chercher alors comment financer cet achat... A chaque situation correspond un moyen de financement, en fonction du montant de votre projet, de vos revenus, de l'apport dont vous disposez...

Au Crédit Agricole, nous vous indiquons quelle solution est pour vous la plus favorable. Experts dans tous les métiers de l'argent, nous vous disons quel montant vous pouvez consacrer à votre projet et bâtissons pour vous un plan de financement sur mesure.

Au fait, savez-vous que le Crédit Agricole est le premier financier de l'immobilier pour les particuliers? Alors, pour donner de solides fondations à votre projet, commencez par venir

Le sens de la précision, c'est notre 6° sens.



2 PIÈCES IRÈS 16: RECHERCHE COSTUME TROIS PIÈCES SUR 36.15

30000 affaires Paris Province garanties par la FNAIM



Prets immobiliers et simulation avec le Crédit Lyonnais



**IMMOBILIER** 

36.15 LEMONDE

### L'INNOVATION FINANCIÈRE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

### Une nécessité à gérer

#### (Suite de la page 21.)

Il scrait irréaliste et sans doute dommageable de présendre trans-former radicalement la structure de financement des pays en développement. Il faut plutôt chercher une évolution graduelle, combinant un encouragement à l'essor de certains marchés de capitaux et une diversification des instruments d'épargne et de crédits offerts par les intermédiaires

L'insuffisance du nombre de guichets bancaires en comparaison de la population et de l'acti-vité peut être, dans certains pays en développement - ou certaines régions - un frein à la mobilisation de l'épargne. Mais le constat n'est ni évident ni général. Observer qu'il y a, compte tenu de l'ensemble des guichets perma-nents et périodiques, environ 35 000 habitants par guichet au Cameroun ou en Côte-d'Ivoire, près de 30 000 au Maroc contre environ 1 500 en France et en RFA, c'est une chose. En tirer des conclusions définitives sur l'ampleur du rattrapage à effectuer, c'en est une autre.

### l'épargne

Un obstacle moins souvent cité mais peut-être moins controversé tient à l'étroitesse de la gamme des produits et des services financiers offerts. L'incorporation de nouveaux instruments financiers est susceptible d'appuyer la stratégie de développement sous plu-sieurs angles. D'abord, elle permet la mobilisation d'une épargne domestique accrue, et peut ralentir la fuite de cette épargne vers des paradis financiers et/ou fis-

Question cruciale pour la plupart des PVD, y compris africains même si ce sont surtout le Mexique, l'Argentine, le Brésil, les Philippines, etc., qui retien-nent l'attention - à aborder sans. bien sûr prétendre que l'innovation financière réglera le point essentiel de la crédibilité économique et de la confiance politi-

L'expérience suggère que toute innovanon financière provoque deux effets combinés; un effet de substitution : une fraction de l'épargne déjà mobilisée se déplace vers les nonveaux instru-ments jugés plus attractifs; un effet d'apport : l'innovation financière, combinée à une politique de taux d'intérêt, est susceptible d'accroître l'épargne des ménages, des entreprises... Analysant les conséquences de la création, au Maroc et en Tunisie. d'instruments d'épargne contractuelle (épargne-logement, livret d'épargne-entreprise ou formules voisines, etc.), j'ai pu constater l'imbrication de ces deux effets et la variabilité de leur pondération selon le produit et le pays consi-

Ensuite l'innovation financière permet de réintégrer dans les circuits officiels du financement une part de l'épargne informelle. Dans beaucoup de pays en développe-ment, celle-ci représente une proportion importante de l'effort total d'épargne privée. Il faut trouver des passerelles entre les circuits officiels et l'épargne informelle, afin de canaliser une fraction de celle-ci vers des invesnents productifs.

Ainsi, au Cameroun, une partie des liquidités des tontines est placée auprès des banques commerciales, mais la réintégration de l'épargne informelle pourrait être accrue grâce à des instruments financiers plus attractifs offerts par elles et à l'essor des orgaces mutualistes (la mutualité est une forme spécialement adaptée à la connexion de l'épargne informelle et de l'épargne mobilisée). Dans ce domaine, il convient de faire preuve de pragmatisme, car il ne servirait à rien de prendre le risque de diminuer notablement l'épargne informelle (et l'épargne privée totale), sous prétexte de la réintermédier.

Enfin, dans un contexte d'ouverture et de concurrence accrues, l'innovation financière est indispensable pour renforcer la compétitivité externe du système bancaire et financier national. Dans la plupart des pays, les filiales de banques étrangères jouent un rôle important dans la propagation de l'innovation financière, en amenant les technologies de paiement et les procédures de financement de leur pays d'origine. Il faut donner aux banques domestiques la possibilité de tenir, grace à l'accès à l'innovation financière, leurs parts de marché. Mais il no s'agit pas d'introduire n'importe quoi n'immorte où.

#### Trouver un équilibre entre le privé et le public

La situation présente laisse entrevoir des évolutions contrastées d'un pays à l'autre. Dans quelques cas interviennent des changements qui surprennent par leur ambition et leur rapidité - il en est ainsi de la Tunisie, avec la politique d'onverture du marché monétaire concrétisée par l'introduction, à partir de janvier 1988, des certificats de dépôts négociables et des billets de trésorerie, et qui sont susceptibles de soulever des problèmes d'adaptation et de transition. Dans d'autres cas, c'est au contraire le caractère figé de la palette d'instruments financiers qui surprend.

L'instabilité financière en cours renforce la thèse d'après laquelle il faut éviter des mutations financières débridées. Il convient en particulier de trouver un équilibre entre les initiatives privées et axes méritent une attention spél'action des pouvoirs publics. l'initiative doit venir des banques, des compagnies d'assurance, etc., et des utilisateurs du système

Ainsi, pour retenir les liquidités des entreprises, en particulier celles des firmes multinationales, le système bancaire de nombreux pays intermédiaires on moins avancés doit leur proposer des formules attrayantes de gestion de trésorerie. Clairement, en la matière, l'offre de services de la part des banques nationales est insuffisante dans la plupart des pays de la zone franc, ceux du Maghreb... Dans les pays en développement, les autorités doivent accompagner le processus d'innovation financière par certaines mesures (assouplissement progressif du contrôle des changes, déréglementation graduelle des taux d'intérêt, mise en place de procédures monétaires moins administratives).

Un équilibre délicat doit être recherché entre l'alignement sur les systèmes financiers plus sophistiqués, encouragé par l'exigence de compétitivité externe du secteur bancaire et financier national, et la prise en considération des spécificités domestiques. Le même instrument sinancier peut, selon ses caractéristiques techniques et des variables socioculturelles, connaître des sorts différents dans des pays comparables du point de vue du niveau de vie. Ainsi - un exemple parmi d'autres, - l'épargne-logement a drainé une part importante de l'épargne des particuliers en Tunisie, alors que le même produit a connu au Maroc des vicissitudes sans parvenir à s'imposer vrai-

Au-delà de l'extension de la gamme des services proposés par les intermédiaires financiers, deux

• Il faut réduire la souscapitalisation de beaucoup d'entreprises, tâche malaisée vu l'inexistence ou la carence des Bourses. Pour les PME, l'intérêt d'instruments hybrides, intermé-diaires entre l'action et l'obligation et classés dans les quasi-fonds propres, doit être pris en considération. De tels instruments ont l'avantage de permettre une recapitalisation des entreprises, sans modifier la structure de la propriété, ce qui peut être crucial pour les PME de nature familiale.

En outre, il y aurait sans donte intérêt à s'inspirer d'une formule comme le second marché, qui permet à des PME performantes d'ouvrir une fraction limitée de leur capital et de lever des fonds propres additionnels. Sur un telmarché, il faudrait admettre un nombre réduit d'entreprises (pour s'entourer des garanties de sécurité et de la crédibilité difficile à gagner, mais facilement érodée), avant que d'envisager le compartiment plus exigeant de la cote

#### Se servir de l'arme fiscale

· Graduellement, il faut promouvoir les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV, fonds communs de placement) et diversifier les titres qui leur sont accessibles. Des projets, plus on moins avancés, existent par exemple. dans plusieurs pays africains (Côte-d'Ivoire, Cameroun, Tunisie, etc.). Dans de nombreux cas, la difficulté est d'enclencher le mouvement. Car si les SICAV sont indispensables à l'essor d'un marché de capitaux, elles supposent pour fonctionner correctement que ce marché ait :atteint une certaine taille.

Pour les deux directions évoquées, l'arme fiscale peut servir à amorcer le mouvement. Elle doit cependant être utilisée avec mesure, pour de multiples raisons. et l'innovation financière ne saurait se réduire à des incitations fiscales. Ensuite il convient de s'appuyer sur les banques et les investisseurs institutionnels: (compagnies d'assurances, etc.) pour préserver la liquidité des nouveaux instruments, condition essentielle de leur succès.

L'innovation financière n'est pas la cause de l'instabilité financière constatée depuis quelques années et manifeste dermis le 19 octobré. Cette instabilité tient, on le sait, aux déséquilibres internationaux et aux conditions de leur financement. Elle suscite un peu partout, par contrecoup, un renforcement des contrôles prudentiels sur les institutions financières et sur certains marchés.

Les pays en développement, concernés eux aussi - même si c'est dans une moindre mesure que les économies industrialisées - par la mise en œuvre de nouvelles technologies de paiement et par le processus de globalisation financière, largement irréversible, sont tenus de continuer à moderniser leurs systèmes financiers. Au-delà d'un certain seuil, ils peuvent être confrontés à de délicats arbitrages.

Car si l'innovation financière accroît sans aucun doute l'efficience des procédures de financement et si elle doit clairement viser à stimuler la croissance réelle, elle peut aussi, dans certaines circonstances, être non pas la cause, mais un facteur permissif d'une instabilité accrue. D'où. à nouveau, l'importance du contenu, du rythme et de l'ordre chronologique des innovations financières. Haracher to Charles

CHRISTIAN DE BOISSIEU.

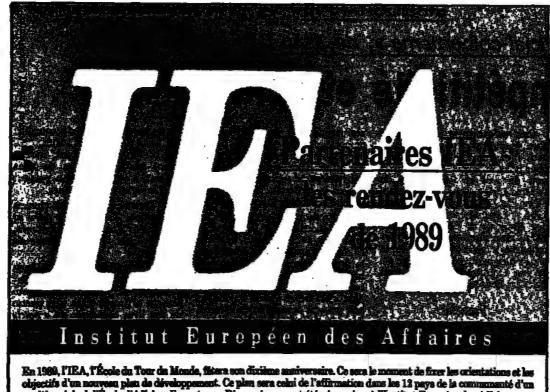

objectifs d'un nouveau plan de développement. Ce plan sera celui de l'affirmation dans les 12 pays de la communanté d'un modèle original d'École d'Affaires Européeme. Dix années auront été nécessaires à l'Institut Européen des Affaires pour réaliser son projet pédagagique : constituer un résenu de partenaires unique su monde. En effet, 10.000 cadres et dirigeants, 2.500 cotraprises, 1.000 représentants de la France à l'étranger, 200 enseignants et formateurs, 130 pays d'accueil auront été les partenaires de 1.000 étudients pour la réalisation de 5.000 Missions Tour d'Europe et Tour du Monde.

#### -Partenaires de l'IEA, voici vos rendez-vous de 1989.--

L'IEA a choisi, dans le cadre de son développement vers l'Europe du Nord, de s'associar au projet de la C.C.I. de Valenciennes : rémir au sein d'un des premiers campus européen de formation , des Grandes Écoles d'Ingénieurs, des formations universitaires et laires et une école d'Affaires Buron

de CERFIA - 3° cycle. Le Centre de recherche et de formation de l'IEA ouvrira son premier Centre Régional an cour géogra-phique des régions de l'Europe, à Collenges la Rouge, un des plus beaux Villagus de France (Corrèse-

de Collège Européen des Affaires. Dès la rentrée 1969, FIEA accueillers des jeunes étudiants du aiveau des classes terminales françaises, pour erer leur baccaleuréet et leur intégration dans

do l'Institut d'Économie Politique - BCO-PO. Centre de formation de haut niveau à l'économie politique, ouvert aux cadres et dirigeants d'entreprise.

L'association pour la formation d'un patronst de promo-tion sociale, populaire et permanente accueillera sa pre-mière promotion en 1989.

Bilan de 10 années d'activités IEA

• 5.000° Mission Teur d'Europe - Teur du Monde. • 2.500° Entreprise partenaire Tour d'Europe - Tour du Monde. • 50° Thèse professionnelle souteurse au sein du 3° cycle IEA - (IERFIA. • ... 40° Forum Européen des Affaires. •

### L'Institut Européen des Affaires

LES ÉTUDES À L'IEA

Ter cycle ouvert oux bachellers : cycle du Tour d'Europe (2 ms). 2º cycle : admissions parallèles, cycle du Tour

l'École du Tour du Monde.

formation permanente et 66, Champs-Elysées 75008 PARIS.

nent et inscriptions :

16 (1) 42 25 22 22

# mais stimulant.

que: la place de la France de nde. Pour connaître les do

ace des entreprises frança

Le poids économique: l'industrie, la

Les marchés de la France dans 70 pays: le guide de l'exportation.



### L'EXPANSION. POUR ACTION

en vente le vendredi 29 avril

all du pétrole

### La chronique de Paul Fabra

OUR peu qu'on veuille bien se rapporter - mais les choses vont si vite! - aux idées ancore reçues au début de cette année et aux résultats des sondages d'il v a quelques semaines, ce n'est pas seulement en France que les élections présidentielles, ou leur préparation, ont pris un tour si inattendu au'il invite à de graves remises en question. Aux Etats-Unis, rien non plus n'est comme avant. Quand, aux premiers jours du mois de mars, un des membres les plus influents du Parti républicain évoquait devant quelques amis la probabilité d'un « ticket » Dukakis-Jackson, ajoutant que celui-ci sortirait vainqueur de la future compétition, ses propos passaient encore pour une quasiprovocation, et se heurtaient au scepticisme de ses interlocuteurs américains (voir notre chronique du 15 mars « Le futur roi d'Amérique »).

La grande surprise fut incontestablement que la présence d'un Noir à la Maison Blanche, fût-ce à titre de vice-président (appelé en cas d'empêchement du président à lui succéder au pied levé), passe progressivement pour une hypothèse de plus en plus plausible, bousculant ainsi le préjugé qu'on pouvait avoir sur les préjugés ambiants.

Mais autre chose devrait attirer davantage l'attention. Les idées très « progressistes » en matière de politique étrangère des deux candidats les plus en vue du Parti démocrate, celles de Jackson, l'ancien ami de Fidel Castro, mais aussi celles de Dukakis, n'ont pas été, semble-til de sérieux obstacles pour leur ascension. Serait-ce que pour une

### Les lieux de la guerre civile

moitié, petite ou grosse (on ne sait pas encore) de l'opinion publique américaine le rôle de l'Amérique comme suprême défenseur des démocraties de type libéral serait un thème pratiquement vide de sens, en tout cas étranger à leurs préoccupa-

LEST un lieu commun que de supposer l'électorat largement indifférent aux questions extérieures. Ce désintérêt, toutefois, a pris de telles proportions qu'on ne peut encore trouver qu'une seule explication pour en rendre compte. L'opposition entre la sensibilité de droite et la sensibilité de gauche serait devenue si totale aux Etats-Unis qu'elle obnubilerait toute autre considération. Voilà qui serait très éloigné de l'idée que beaucoup se font encore d'un pays présenté couramment chez nous comme le lieu par excellence de l'alternance tranquille.

Les Etat-Unis ne seraient-ils pas au contraire devenus insensiblement un des hauts lieux de la guerre civile, heureusement pas toujours sanglante, à laquelle gauche et droite se livrent dès que l'un des deux camps passe sous l'influence prépondérante de son aile extrême ?

La même question doit être posée pour la France, et pour la même raison, à ceci près que, chez nous, c'est l'extrême droite lepéniste qui menace l'équilibre (dans tous les sens du mot) de la

nation, alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, la gauche, sans d'ailleurs annoncer un programme précis, change les données du jeu politique. Mais on apprend que le candidat Bush cherche maintenant à s'assurer l'appui des partisans de la « révolution conservatrice » (toute assimilation avec le Front national français serait des plus hasardeuses), passablement désorientés depuis qu'ils ont pris conscience que Reagan n'a pas su ou n'a pas pu réaliser aucun des changements qu'il avait promis d'introduire pour accomplir ladite révolution : ni réduction des dépenses de l'Etat, ni budget équilibré, ni prière à l'école, ni juge Bork (remarquable juriste de tendance traditionaliste) à la Cour

EPENDANT, l'économie américaine entame sa sixième année de croissance. Elle crée en un mois plus d'emplois que l'Europe en douze, ce qui lui a permis de faire quasiment disparaître le chômage pour la population adulte de race blanche, et, dans certaines zones, de le faire reculer pour les autres groupes ethniques. Quel aurait été, si de pareilles conditions régnaient aujourd'hui en France, le score de Jacques Chirac ?

Qu'au terme du second mandat de Reagan, marqué par le retour du quasi-emploi, la population américaine, si l'on en croit les pronostics de tout bord, puisse être disposée à confier le pouvoir exécutif à un démocrate

dont on ne connaît guère les intentions, mais qui dans d'autres temps aurait inquiété par son radicalisme vrai ou supposé, n'est-ce pas une situation propre à confondre l'entendement politique des Français ?

Sans essayer de se lancer dans une analyse de ce défi américain d'un nouveau genre, on se bornera ici à poser une seule question. Huit ans après l'installation à la Maison Blanche du Grand Communicateur, chantre infatigable des vertus de l'économie de marché, celle-ci a-t-elle ou non consolidé ses positions dans l'esprit des millions et des millions d'hommes et de femmes qui sont censés être ses bénéficiaires, et qui, sans doute, le sont effectivement pour beaucoup d'entre eux?

Au-delà des définitions à l'emporte-pièce dont la signification est en général aussi vague qu'est tranchée leur expression, sur quel critère peut-on classer un peuple - non pas un système comme ayant une mentalité capitaliste?

OUT bien considéré, il semble qu'il n'y en ait qu'un seul. Une nation de capitalistes en herbe ou en réalité est un pays où la pratique de l'épargne est largement répandue. Plutôt le contraire du règne quasi absolu de la consommation promu aux Etats-Unis au rang de moteur principal de l'activité qu'il faut encourager à tout prix au moindre signe de ralentissement de la machine, quitte à enfoncer un peu plus les ménages dans l'endettement.

A cette aune, les représen-

tants les plus purs des principes traditionnels du « capitalisme », toujours prêts à relever sa tête multiforme comme Lénine l'avait bien vu, sont aujourd'hui, dans les grandes villes américaines, les innombrables commerçants asiatiques dont les magasins restent ouverts jour et nuit. Il en est de même en France. Les boutiquiers maghrébins, que leurs clients trouvent si obligeants et surtout si commodes, ne comptent que sur eux-mêmes. Ce sont eux - ô ironie - qui incarnent le mieux l'esprit de la petite bourgeoisie, épargnante, véritable vivier de l'économie marchande.

PRÈS huit ans pendant lesquels l'administration républicaine s'est vantée d'avoir laissé les forces du marché jouer pleinement leur rôle, que constate-t-on aux Etats-Unis et de par le monde ? Le sentiment dominant est peut-être celui qui est symbolisé par la frustration éprouvée lorsqu'en tournant le bouton de la radio pour entendre les nouvelles on a laissé passer les informations sur Wall Street et la Bourse de Tokyo. Tout se passe comme si l'on attendait le demier indice du Dow Jones et le Nikkei, pour savoir si la Terre continuait à tourner normalement. Faut-il s'étonner, dans ces conditions, en caricaturant à peine la réalité, si le temps n'est plus où l'on élisait un gouvernement de la droite modérée pour jouir d'un peu plus de calme et de tranquillité ?

The second second

War Comment

مراجع المام ال المام ال

#### MASTERE ESCP MANAGEMENT SOCIAL

Diplômés des Grandes Ecoles d'ingénieurs ou de gestion.

Préparez-vous à être des MANAGERS capables de faire la synthèse entre les options statégiques d'une entreprise, ses choix organisationnels et la gestion de ses ressources humaines.

Inscrivez-vous dans le mastère spécialisé ESCP en MANAGEMENT SOCIAL

M.S., une formation de haut niveau, accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles.

Avec le parrainage des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et le Groupe USINOR-SACILOR.



nts et inscriptions : P. Collombert

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

79, av. de la République, 75543 PARIS CEDEX 11, Tél.: 43.55.39.08

### orientations

Des écoles vous informent sur les filières et débouchés suivants :

et adressez ce bon à : tions Service, 28, rue de la Trémoille, 75008 PARE

rise per courrier uniqueme u d'études actuel

#### **BIBLIOGRAPHIE**

« La fin du social-colbertisme », de Jean-Baptiste de Foucauld

### Compétitivité et solidarité

N n'apprend pas qu'à compfinances. Jean-Baptiste de Foucauld sait aussi écrire. Dans le sillage de Jacques Delors à Echange et Projets, il avait déjà attiré l'attention par sa Révolution du temps choisi (Albin Michel, 1980). Voici un autre livre plus ambitieux: la Fin du social-colbertisme. En ces temps de remue-méninges électorales, la vague porte. Jean-Baptiste de Foucauld a un tempérament original, des idées claires et le sens de la formule. Mieux, il combat l'économisme qui envahit notre horizon et masque de plus en plus les vraies valeurs. La spécificité du modèle fran-

çais avant la crise? Il produisait du « social » indépendamment des résultats économiques : l'Etat avait un rôle massif dans la régulation de l'économie; le système fonctionnait avec un bas niveau de culture économique et de qualification professionnelle; le développement des mécanismes de responsabilité et de sanctions insuffisant. Était

« Social-colbertisme », telle est la formule de notre auteur pour caractériser ce modèle : le social était le moteur de l'économie, qui, malgré le Marché commun, se protégeait de l'extérieur par des dévaluations successives.

M.S.

N n'apprend pas qu'à compter à l'inspection des plus fonctionner aujourd'hui. Il nous faut une tout autre culture pour nous en sortir, fondée sur le sens du réel et sur le sens de l'autre. L'Hexagone à la boutonnière, le \* protectionnisme de l'égo \*, l'attitude schizophrénique des Français à l'égard de leur Etat, simultanément désiré et repoussé, le goût du pouvoir de la classe dirigeante comme fin en soi et son cloisonnement, tout cela doit être bousculé.

#### Franchir cinq seuils

Faut-il désespérer ? Non. Contrairement aux messages des prophètes de malheur, le chômage n'est pas fatal et, dès aujourd'hui, sur les vingt-quatre pays de l'OCDE, cinq ont un taux de sousemploi situé seulement entre 1 % et 4% de la population active (Japon, Autriche, Norvège, Suède, Suisse), et cela va mieux aux Etats-Unis et en Grande-

Deux maîtres-mots conduisent le parcours de Jean-Baptiste de Foncauld : compétitivité et solidarité. Pour arriver en forme sur ces axes stratégiques, il faut franchir cinq seuils :

Jouer le jeu de la désinfla-tion contractuelle. Pour compen-

**ESSEC** 

ser rapidement les insuffisances de notre appareil productif, il faut parvenir à une inflation plus faible qu'en Allemagne, grâce à un nouveau pacte social concernant à la fois le patronat, les syndicats, les non-salariés et la société civile.

· Promouvoir sans délai le temps choisi. C'est là une idée chère de Jean-Baptiste de Foucauld. Il s'agit d'autre chose que la formule du temps partiel : les horaires réduits doivent être souhaités par l'intéressé et réversibles, c'est-à-dire que le travailleur doit pouvoir revenir à des horaires à temps plein s'il le souhaite.

 Développer un secteur d'uti-lité sociale assurant à chacun un minimum d'activité et de revenu Il s'agirait de parfaire les TUC et de favoriser de nouvelles solida-rités face au chômage, notam-ment par le biais des associations regroupant les chômeurs, les aidant pour rechercher un emploi ou créant directement des emplois temporaires, voire durables.

 Recomposer l'emploi, car îl n'est pas possible de continuer à soutenir une gestion statistique du chômage. Il faut raisonner en termes de droits, et non de chif-fres. Le marché ne doit pas avoir le monopole de l'organisation des activités économiques. Jean-Baptiste de Foucauld rejoint les vues d'Alfred Sauvy pour souhai-

ter un inventaire très décentralisé des besoins de toutes sortes, qui, par la force des choses, inciteraient les responsables de tous niveaux à y répondre en puisant dans le vivier des chômeurs.

 Donner à nouveau sa chance à l'Europe. « A force de faire et de refaire l'Europe de l'économie, on finira par faire l'économie de l'Europe. »

Cette méfiance de l'économisme, Jean-Baptiste de Foucauld l'avait, au reste, courageusement affirmée dans une partie de son livre consacrée au « poids de l'éthique ». Déployant largement son drapeau chrétien, il rejoint souvent les vues du personnalisme d'Emmanuel Mounier.

La montée de l'individualisme dans nos sociétés soulève pour lui deux questions essentielles : l'urgence d'une conception métaphysique de la personne et la découverte que l'individu a besoin des autres pour être lui-même. On peut à la fois être compétitif et

Un livre qui redonne du souffle. On en manquait tellement dans ces combats à ras de terre pour la conquête de l'Elysée,

PIERRE DROUIN.

\* La Fin du social-colbertisme, de Jeto-Beptiste de Foucauld, Belfond, 240 p., 98 F.

TECHNIQUES FINANCIÈRES

- Programme intensif d'un an préparant à l'exercice des
- nouveaux métiers de la finance. Les enseignants sont des professeurs de renommée internationale et des experts travaillant dans les banques et les entreprises associées au programme.
- Admission ouverte jusqu'au 15 juin aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de gestion, IEP, DEA ou équivalent

Informations: Elyane ROSELLO, ESSEC, BP 105, Cergy-Pontoise Tél.: (1)30-38-38-00.

ESSEC - Etablissement d'Enseignement supérieur privé

ABONNEZ-VOUS RÉABONNEZ-VOUS

LE MONDE ET SES PUBLICATIONS

Gérez vos abonnements sur minitel 24 heures sur 24-7 jours sur 7

**ABONNEMENTS** 

36.15 LEMONDE



#### AUTOMOBILISME: Grand Prix de Saint-Marin

### Senna et Prost, la roue dans la roue

L'écrasante supériorité des deux McLaren-Honda s'est confirmée, dimanche 1º mai, à Imola dans le Grand Prix de Saint-Marin, où le Brésilien Ayrton Seuns et Alain Prost, retardé au départ mais finalement deuxième à 2 s 334, out pris un tour d'avance

The state of the s

à leurs plus proches rivaux. L'espoir du public italien d'assister à un exploit des Ferrari a été déçu. L'Autrichien Gerhard Berger, à nouveau confronté à des

problèmes liés à la limitation de la pression de suralimentation de son turbo, a terminé cinquième, devancé par le Brésilien Nelson Piquet (Lotus-Honda) et le Belge Thierry Boutsen (Benetton-Ford), premier des moteurs atmosphériques. L'Italien Michele Alboreto, deuxième pilote de la « scuderia », d'abord handicapé par son embrayage défail-lant, a dû abandonner, moteur cassé à six

L'écurie Ligier a vécu un sombre weekend. René Arnoux et Stefan Johansson n'ont pu se qualifier pour le Grand Prix. La conception de la nouvelle voiture à moteur très avancé serait en cause.

Notre envoyé spécial, qui passe une sai-son avec Ferrari (le Monde du 2 et du 5 avril), avait fait un détour par Florano, où sont pré-parées les voltures de la « scuderia ».

#### Une saison avec la « scuderia »

### Pèlerinage à Fiorano

de notre envoyé spécial

C'est dans sa « maison de campagne », une ancienne ferme rénovée, nichée au œur du circuit de Fiorano, la piste privée de la «scude-ris», qu'Enzo Ferrari a suivi à la télévision, comme de coutume

depuis la mort de son fils Dino, en 1956, le Grand Prix de Saint-Marin. Pour continuer à se donner les moyens de ses hautes ambitions sportives, l'« ingeniere » avait trans-formé son entreprise en société par actions en 1960. Après des négoci tions avec Ford, il avait cédé 50 % de ses actions à Fiat en 1969. Depuis 1984, le conseil d'administration est même présidé par Vittorio Ghidella, le président de Fiat, mais Enzo Ferrari a toujours conservé la direction

ique et sportive. Les malheurs et les ans n'ont pas altéré sa passion pour la compétition automobile et son ambition d'y figurer an premier rang. Dès 1972, il avait doté son écurie de la première piste d'essais privée, à Fiorano. Un circuit de 3 kilomètres, parsemé de dix caméras et de quarante-quatre cellules photo-électriques de chronométrage pour tester et enregistrer le comportement des formules 1 dans différentes conditions de course. Aujourd'hui encore, seuls Honda, à Suzuka, et Lotus, à Ethel, disposent ement des formules 1 dans de leur propre piste.

Avec un accès direct au circuit a été construit ensuite le premier bâtiment de la «gestione sportiva». C'est là qu'Enzo Ferrari a son bureau, un pièce bleue à l'austérité monacale, à peine agrémentée de la

résence de Tarbes - vainqueur de

Dax, - qui affrontera Brive. Le

match vedette sera la rencontre

bonne rencontrera Bègles. Autre

L'intolérance est d'actualité. Les

Samedi, à Colombes, l'Aviron

pour délit de faciés : « Parigots, têtes

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE SAINT-MARIN, A IMOLA

CHAMPIONNAT DE FRANCE

LE TOUR D'ESPAGNE

La sixième étape a été marquée medi 30 avril à Valladolid per une

Nationale I (demi-finale, match d'appui)

lser du championnat les Parisiens

Automobilisme

Basket-ball

Cyclisme 1 4 1

sculpture d'un cheval cabré. Dans le prolongement du couloir se trouvent ses principaux collaborateurs : Piero Lardi-Ferrari, son fils, directeur exécutif de la «scuderia», en attendant d'assumer un jour la succession; Mario Piccinini, le directeur sportif et les principanx ingénieurs.

Seule absence de taille : celle du Britannique John Barnard, le direc-teur technique recruté chez McLa-ren à la fin de la saison 1986. Ce dernier a obtenu le privilège de demeurer en Grande-Bretagne, où Ferrari a fait construire l'annexe dans laquelle John Barnard vient juste de terminer le châssis de la Formule 1 à moteur atmosphérique

#### Les derniers défenseurs de l'Europe

Le bâtiment principal abrite aussi l'atelier d'assemblage des monoplaces -cinq ou six pour la saison, -où, comme à Maranello, les ordinateurs et la robotique complètent le travail des deux cents employés hau-tement qualifiés de la «gestione

La voionté de Ferrari de rester à la pointe des techniques expérimen-tées en formule 1 se retrouve aussi dans le deuxième bâtiment, inauguré en 1986, pour accueillir le département des études et des essais moteurs avec les systèmes de gestion électroniques et une soufflerie ultramoderne avec tapis roulant (seule l'écurie Williams dispose aussi de sa teurs sont confiés respectivement à Jean-Jacques His et Jean-Claude

passa pour obtenir une qualification en quarts de finale, à commencer par un

souverain mépris des règles sur la posi-

Les deux clubs partagent pourtant

les mêmes valeurs de jeu, l'attaque et

le mouvement. Mais le rugby des bérets fait une réaction de rejet des

joueurs en nœud papillon. Les sélec-tionneurs de la Fédération française

oublient Laurent Cabannes, le capi-

taine des ciel et blanc, quand ils com-

posent l'effectif de la tournée estivale

en Argentine. Les supporters du Sud-Ouest jubilent quand le RCF est à

deux doigts de la relégation dans le groupe B - deuxième division de fait

- à l'issue de la première phase du

que faisait l'arbitre?

RUGBY: Championnat de France

Le standing du Racing

Migeod, deux ingénieurs recrutés chez Renault-sport, fin 1985.

Le département moteurs a d'ail-leurs été l'un des plus sollicités depuis le premier Grand Prix à Rio-de-Janeiro, où les ingénieurs Ferrari n'avaient pu parfaitement maîtriser la nouvelle pression maximum de suralimentation des turbos fixée à 2,5 bars. Michele Alboreto avait du tourner avec une pression de 2,3 bars et un handicap estimé à une quarantaine de chevaux par rapport aux Honda qui développeraient quelque 630 à 640 chevaux.

A Imola, circuit le plus exigeant en consommation, avec ses vallonne-ments, ses courbes à grande vitesse s'achevant par des virages très serrés, le moteur Ferrari était doté d'une nouvelle centrale électronique encore plus perfectionnée. Mais sans grand résultat. « Dans la confrontation avec les Japonais, nous sommes les derniers défenseurs de l'Europe, dit Michele Alboreto. Mais c'est le combat de David contre Goliath. Oue peuvent faire nos quatre braves nieurs motoristes contre les cent cinquante qui travaillent chez Honda? »

Contrairement à l'idée répandue, Ferrari est loin de disposer de toute la puissance économique et technique de Fiat. • Le dépassement des dépenses du service compétition est pris en compte pour la promotion de l'image Ferrari, explique Marco Piccinini. Mais ce solde doit être calculé au plus juste, car il est récu-péré dans le bilan de la société. » Fiat, actionnaire à 50 %, assume donc de facto la moitié du déficit compétition et, comme d'autres commanditaires, alloue à la «scude-

Sport de terroir, le rugby ne se reconnaît pas dans les finalistes du championnat 1987, qui ont leur quar-

tier général dans le dix-septième

pour des provocations. Et ils n'en sont

pas avares. Les plus marquantes out été le port de nœuds papillons, roses au Parc des Princes ou de bérets basques

à Bayonne. Samedi, ils ont fait un pied

Le patron de l'équipe de France se

singularise depuis quelques saisons en faisant jouer les remises en touche non

par le talonneur mais par le demi de

mêlée. La justification de ce choix tac-

ement. Leurs facéties passent

ria» un budget publicitaire pour figurer sur les coques des mono-

De plus, le géant automobile de Turin peut apporter sa contribution technique dans certains domaines.

Ainsi ses ingénieurs mettent-ils au point avec Ferrari une suspension active qui devrait être expérimentée des voitures de série.

La recherche des budgets publici-taires est limitée par la volonté de « préserver l'image de Ferrari ». Ainsi, la « scuderia » est la seule en formule I dont le nom n'est pas associé à celui du principal commandi-taire. Si Marlboro prend en charge les salaires des pilotes, d'autres commanditaires sont directement liés à l'industrie automobile (Fiat, Agip, Magneti-Marelli, Goodyear, Eni-chem) on à la compétition (Lon-

Cette volonté de mener une politique de sponsoring modérée et la dimension presque artisanale de l'entreprise Ferrari pourraient deve-nir de lourds handicaps malgré la volonté des responsables de la « scuderia » de perpétuer la tradition sportive (1) du dernier des grands constructeurs - châssis et moteurs - de formule 1.

GÉRARD ALBOUY.

(1) Ferrari est la seule écurie qui a participé à tous les championnats du monde de formule 1 depuis leur création en 1950. Elle compte d'ailleurs le nontre record de quatre-vingt-treize victoires pour quatre cent vingt-six grands prix disputés. Neuf titres de champion du monde des conducteurs et huit des constructeurs.

samedi les remises en jeu. Et, pour

aller encore plus avant dans l'expéri-

mentation, lors des phases statiques, le Racing a aussi placé son arrière, Jean-

Baptiste Lafond, en position de centre,

De faux

dilettantes

Les résultats de cette dernière opé-

Les membres du « show-biz », ainsi

que se surnomment les lignes arrière du RCF, inconditionnelles du rugby-

vrais perfectionnistes. Après un début de saison hésitant, ils abordent la

phase finale du championnat parfaite-

L'audace d'Impiana qui, à 5 mètres de sa ligne de but, démarre ballon en

main entre deux Bayonnais, témoigne

du coup d'œil d'un homme en grande

forme. Les diagonales de Guillard et les crochets de Lafond sont de la

même veine. Et, dans ce débordement

de combinaisons, il fant se garder de

minimiser le travail des avants. Le

talonneur Dubreuille a notamment

écrasé dans l'embut un ballon tapé à

suivre par un ailier, en passant à tra-

vers cinq adversaires, un instant

Au total, le Racing a marqué cinq

essais. L'addition aurait pu être plus lourde avec un Franck Mesnel au

mieux de sa forme. Blessé il y a trois mois contre Toulouse, l'ouvreur du XV

de France faisait samedi sa rentrée.

Toujours percutant, il a manqué cependant de rythme et de précision.

Toutes choses qui ne pourront aller

du Racing. En déduire qu'il parvien-

dra à battre Agen, samedi prochain, est une autre affaire. Mais la défaite

de l'Aviron bayonnais a prouvé, a comrario, qu'il ne servait à nen

d'appliquer un schéma tactique

Bref, l'enjeu n'a pas annihilé le jeu

trompés par le rebond.

qu'en s'améliorant.

les ailiers restant alors en retrait.

pout faire confiance aux Parisiens.

#### FOOTBALL: Le championnat d'Italie

### Naples tombe de haut



Ruud Guillit a dominá Diégo Maradona.

En allant gagner à Naples pour le compte de la vingt-huitième journée du championnat d'Italie sur le score de 3 à 2, le Milan AC a pris la tête du classement et fait un pas important vers le titre.

A deux journées de la fin du Calcio, les joueurs milanais ont fait le plus difficile : aller battre Maradona et ses équipiers dans leur stade de Sao-Paulo devant 90 000 tifosi déchaînés. Grâce à daux buts de l'inusable Virdis et un but de Van Basten, le Néerlandais remis depuis peu d'une sérieuse blassure, le Milan AC, conduit par Ruud Gullit, a logiquement dominé son adversaire.

Maigré deux buts de Maradona et Careca, Naples a probablement perdu tout espoir de conservar le Scudetto conquis la saison dernière. Pour le propriétaire du club milenais, Silvio Berlusconi, cette victoire n'a pas de prix. Ou plutôt si : il avait promis à chacun de ses joueurs une prime de 950 000 francs en cas d'issue favora-

L'entraîneur et les joueurs milanais restent cependant prudents ; ils n'ont qu'un point d'avance et ils reçoivent la Juventus dimanche prochain. Or, si le Milan AC est toujours invaincu à l'extérieur, il a déjà connu quelques ratés à San-Siro.

#### VOILE: la Semaine pré-olympique de Hyères

#### Femmes et vent complices

olympique de Hyères s'est déronlée du 22 au 29 avril et a réuni sept cents régatiers venus de quarante pays. Les équipages français out remporté trois vic-toires : Robert Nagy gagne en planche à voile, François Brenac et Alain Champy en 470 masculin, et Florence Lebrum et Sophie Berge, en 470 féminin. Heureux présage à six mois de la première épreuve de voile olympique réservée aux femmes.

HYÈRES

correspondance

Longtemps les hommes ont considéré la mer comme leur domaine ration ne furent d'ailleurs pas assez probants pour être poussiris jusqu'à la fin de la partie. Mais il y a peut-être une idée à creuser. Et, sur ce plan, on réservé. Accusés d'être des sirènes en puissance, les femmes pariageaient avec le «cousin du lièvre» et la couleur verte le douteux privilège de porter malheur sitôt embarquées. Quelques pirates en jupons durent se travestir en crueis fiers-àbras pour continuer leurs bourlinpectacle, sont de faux dilettantes et de

> Vint le temps du yachting. En 1928, Virginie Herriot, pionnière très garçonne, menait à la diable un squipage masculin vers une médaille d'or. Aujourd'hui, le monde de la plaisance entré dans l'âge industriel 'inquiète beaucoup de l'avis de la consommatrice de croisières, déterminant pour l'achat d'un bateau. Mais, en guide d'idoles des houles au féminin, il n'a à proposer que quelqes cas d'exception. Par exemole, Florence Arthaud, aventurière

Surprise : en course au large comme en voile olympique, ces fortes femmes aiment à rivaliser d'égale à égal avec les hommes. Une preuve à elles réservée ? Ces défriheuses ne l'ont revendiquée que du bout des lèvres.

A Los Angeles, en 1984, deux femmes donnaient la réplique aux hommes. Elles n'ont pas milité pour a création d'une épreuve féminine. L'une. Trine Elvstroem, la Danoise, n'a rien changé à ses habitudes : elle continue à seconder son père Paul en L'autre, Cathy Forster, l'Anglaise, rogue désormais avec une parte-

Le souci de différenciation a pris e pas sur la revendication d'égalité. Le virage a été négocié en 1978 par la Fédération internationale de voile, qui créa alors le premier champion-nat du monde féminin. Acapulco et la Sardaigne accueillaient alors des régatières décontractées qui ne faisaient pas un métier de ce loisir. On les retrouve aujourd'hui à Hyères, les jones creusées par une pratique

ambition claire: les Jeux de Séoul. Car, en novembre 1984, à Londres. elles ont obtenu gain de cause.

#### La vista et l'expérience

Equipière d'expérience, Claire Fountaine se souvient des résistances qu'il fallut vaincre pour faire admettre que les femmes n'étaient pas condamnées à attendre sur la jetée le retour du marin. En 1975, à Kingstone (Canada), elle se vit refoulée par le chargé des cérémonies. Le brave homme n'arrivait pas à réaliser que cette dame qui voulait monter sur le podium avait bien remporté l'épreuve des 470 avec son mari, Jean-François, actuel skippeur des catamarans Charente Maritime.

Comme Claire Fountaine, les meilleures Françaises ont fait leurs classes chez les garçons. Elles y ont appris à ne pas désespérer. En 470 les vitesses s'équivalent, vite et la vista et l'expérience font la différence. Les contre-performances sont

Claire Fountaine fait désormais cause commune avec Christine Briand, la sœur de Philippe, l'archinaviguent tant et plus, délaissent leurs métiers d'expert maritime et de responsable d'une section sportétude, jonglent avec les aides fédérales et les sponsors privés et possèdent même un compte joint qui étonne les caissières de supermar-

Mais filles et garçons sont soumis à la même règle : en voile, un pays n'envoie qu'un représentant par série. Pour les Rochelaises, les choses se présentent mal. Leurs rivales, Florence Lebrun et Sophie Berge, leur laissent peu d'espoir. Elles viennent de survoler la Semaine de Hyères. Elles n'ont pourtant pas un gabarit de déménagenr. Elles rendent 15 kilos aux nouvelles venues qui copient les stan-dards musculius. Mais le petit bout de chou bran et la joviale Bordelaise possèdent un sens tactique aigu. Elles entretienment avec le veut et ses foucades une complicité qui fait bien des envieux. Les années passées à répéter les mêmes gestes et à ana-lyser à chaud les mêmes évolutions météorologiques finissent par payer. Très offensives dans leur choix de route, jamais gagne-petit, elles ont éberlué leurs concurrents par leur

Ces filles out séduit les sidérurgistes de Fos-sur-Mer qui les commanditent. Pour égayer l'univers des hauts fourneaux, rien de tel que des ambassadrices dans le vent

LUC LE VAILLANT.

Football CHAMPIONNAT DE FRANCE Première division Montpellier et Auxerre ..... 2-2

#### Les résultats

\*T. # Havre b. Marseille ...... 1-0 Nantes b. \*Niort ...... 3-1 Laval b. \*Lens ..... 2-1 Monaco b. Matra Racing ..... 3-0 Cannes b. Saint-Etienne ...... 1-0 \*Bordeaux b. Brest ..... 2-0 Toulon b. Lille ..... 3-0

Classement. — 1. Monaco, 46 pts; Bordeaux, 41; 3. Marra Racing, 38; Montpellier et Marseille, 37; 6. Auxerre et Saint-Etienne, 36; 8. Tou-lon, 35; 9. Nantes et Cannes, 33; 11. Laval et Metz, 32; 13. Nice, 31; 14. Lille, 30; 15. Niort et Tonlouse, 29; 17. Lons, 28; 18. Paris-SG, 27; 19. Brest, 26; 20. Le Havre, 24.

> Denxième division (trente et unième journée GROUPE A

\*Montceau b. Châtellerault ..... \*Alès b. Istres 1-0
\*Le Puy b. Ajaccio 2-0
\*Lyon b. Grenoble 2-1 Tours b. Orléans ..... 3-0 \*Bastia b. Gueugnon 2-0
\*Dijon b. Nimes 2-0
\*Sochaux b. Cuiseaux-L 3-0
\*Martigues b. Sète 1-0 ement. - 1. Sochanx, 57;

2. Lyon, 40; 3. Montcom, 39. **GROUPE B** 

Besuvais b. Rennes .......... 1-0 Reims b. \*Quimper ..... 1-0 Mulhouse b. \*Angers ...... 1-0 \*Abbeville b. Valenciemes . . . . . 4-0
\*Dunkerque b. Entente MF-77 . . . 1-0 \*Casu b. Saint-Dizier ...... 3-0 Strasbourg b. La Roche ...... 4-2 Guingamp et Ronen ..... 2-2 Classament. - 1. Strasbourg, 46 pts; Motocyclisme

DU PORTUGAL A JEREZ (Espagne) • 590 centimètres cabes. - 1. Law-son (E-U), Yamaha, les trente tours en 53 mm 47 s 99 (moy.: 136,419 km/h; 2. Rainey (E-U), Yamaha, à 1 s; 3. Magee (Aus.), Yamaha, à 7 s; 4. C. Sarron (Fr.), Yamaha, à 7 s.

COUPE DE FRANCE Division ! (huitièmes de finale, retour)

Turbes b. \*Dax 21-6
\*Racing-CF b. Bayonne 28-6
\*Agen b. Grenoble 14-10
\*Regies-Bord, b. Mont-de-Marsan 10-0
\*Narboane b. Perpignan 24-21 (Clubs qualifiés en gras.)

TOURNOI DE HAMBOURG (terre battue)

• Demi-finale. – Lecome (Fr.) b.

Becker (RFA), 3-6, 7-6 (7-3), 7-6
(7-2); Carlsson (Suè.) b. Arese
(Fen.) 6-4 6-2

(Esp.), 6-4, 6-2.

tique n'a jamais été évidente. D'aucans le jugent même absurde. En bien, l'équipe de Robert Paperemborde a montré qu'en la matière on pouvait

GRAND PRIX DE VITESSE

● 250 centinaltres cabes. — 1. Garriga (Esp.), Yamaha, Les vingt-cinq tours en 47 min 22 s 77 (moy.: 133,539 km/h); 2. Shimizm (Jap.), Honda, à 5 s; 3. Coran (Sui.), Honda, à 8 s; 4. D. Sarron (Fr.), Honda, à 9 s.

GROUPE A

 Les quarts de finale auront lieu le weck-end prochain : à Montpellier, samedi, 15 heures : Toulon-Toulouse ; à edi, 20 h 30 : Brive-Tarbes ; à Toulouse, dimanche, 15 h 30 : Racing-CF-Agen; à Tarbes, dimanche, 15 heures : Narbonne - Bègles-Bord.

incompatible avec la nature même de l'équipe. Tennis

Car, en privant de ballons leur ailier international Lagisquet - sauf dans des situations désespérées, comme celle qui amena le contre de Cabennes en début de seconde période. - les Basques ont renoncé, de façon suici-

daire, à leur meilleur atout. ALAIN GIRAUDO.

Baptiste de Fundada de rugby, le week-end prochain : la Toulouse-Toulon, tandis que Narchoc : Agen aura pour adversaire le Racing, qui a éliminé Bayonne. terrains de rugby n'y échappent pas. En tout cas, si la réaction que provo-que en Ovalie profonde le Racing Club de France (RCF) n'est pas de la xénohavonnais chercha à toute force à 1. Senna (McLaren-Honda)
302,400 km en l h 32 min 41 a 26
(195,754 km/h); 2. Prost (McLaren-Honda), à 2 s 33; 3. Piquet (Lotus-Honda), à un tour; 4. Boutsen (Benetton-Ford); 5. Berger (Ferrari); 6. Nannini (Benetton-Ford). Classement du Championnat du monde des pilotes. — 1. Alain Prost, 15 pts; 2. Ayrton Senna (Bré.), 9; 3. Nelson Piquet (Bré.) et Gerhardt Berger (Aut.), 8. Berget (Aut.), 8.

[Le total des points marqués par Alain Prost en championnat du monde a atteint 421,5 points. Il améliore ainsi le précédent record de points qui était détenu par l'Autrichien Nici Lauda avec 420,5 points, pour 171 grands prix contre 123 à Prost.] \*Cholet bat Nantes, 32-72. Finale Limoges-Cholet, les 7 et 14 mai, match d'appui éventuel le 17 mai. REPERINTEN chute collective au moment du sprine. L'Italien Francesco Rossignoli, victime d'une fracture du crâne (occipital), est le plus gravement atteint des onza coureurs accidentás. ABONNE VILVE FIARDADE

### **Economie**

#### SOMMAIRE

- Echec pour l'OPEP à Vienne. L'Arabie saoudite refuse de baisser sa production, comme le demandaient sept pays producteurs indépendants (lire ci-contre).
- La Compagnie P and O a choisi l'affrontement total avec le syndicat des marins de Douvres en grève depuis trois mois (lire page 29).
- Les défilés du 1ª mai organisés par les syndicats ont été plus suivis que les années précédentes (lire page 9).
- Patronat et syndicats se retrouvent mardi 3 mai pour rechercher un accord sur des thèmes de négociations dans les branches page 27).
- Record de vitesse sur rail en RFA. - La RFA a battu, le dimanche 1" mai, le record du monde de vitesse sur rail, jusqu'à présent détenu par le TGV français avec 380 kilomètres/heure. En effet, l'ICE (Intercity experimental) a roulé à une vitesse de 406 kilomètres/heure sur la nouvelle ligne Fulda-Wurzburg, en Bavière. Le ministre des transports ferroviaires, M. Jergen Warnke, le ministre de la recherche, M. Heinz Riesenhuber, ainsi que le directeur général de la Bundesbahn, étaient à bord du train. L'ICE sera mis en circulation en 1991, sous le nom de Intercity Express. Il roulera à une vitesse moyenne de 250 kilomètres/heure. La Bundesbahn compte exploiter quarante rames de ce « super-train », ce qui représente un investis compris entre 1,5 et 2 milliards de utschemarks. - (AFP.)

#### ÉNERGIE

#### La décision de l'OPEP reportée à la conférence du 8 juin

### L'Arabie saoudite fait échouer l'accord de coopération avec les exportateurs indépendants

de notre envoyée spéciale

Le vent de l'histoire a tourné. Après quatre jours de déchirements, l'OPEP, sous la pression de l'Arabie saoudite, a finalement décliné l'offre de coopéra-

ducteurs indépendants, les « NOPEP »

— Angola, Chine, Colombie, Egypte,
Malaisie, Mexique et Oman. La première tentative d'élargissement du cartel depuis près de vingt ans a donc échoué. Incapables de s'entendre sur la réponse à donner aux « NOPEP », l'organisation, dans la muit du le au 2 mai, a préféré remettre toute décision

Les principaux pays exportateurs de pétrole dans le monde

à sa prochaine conférence, pré 8 juin prochain à Vienne. s inn proctain à vienne.

« Il nous faut plus de temps pour clarifier la situation et consulter nos gouvernements sur la façon dont cette coopération doit se développer dans l'avenir », a expliqué le minsitre nigérian du pétrole, président de l'OPEP, soulignant que les contacts se poursui-

AUSTRALIE

Ce sont ces sept qui ont proposé à l'OPEP une

réduction concertée de 5 % des exportations. Il s'agit de l'Egypte, du Mexique, de la Chine, de l'Angola, de la Colombie, de la Malaisie et d'Oman.

vraient d'ici à juin. La plupart des autres délégations se gardaient de toute déclaration publique pour ne pas effrayer les marchés internationaux, mais cachaient mal leur désappointe-

Seuls les pays arabes du Golfe, der-rière l'Arabie saoudite, tentaient de rere l'Arabie sandite, canadair de camoufler cet échec en « point de départ » positif et expliquaient que la proposition des producteurs indépen-dants, inacceptable en l'état, pouvait être améliorée pour permettre, pouvair de jeter les bases d'une « vrale » coopé-ration à long terme.

Les sept « NOPEP » avaient pro-posé de réduire pendant deux mois leurs exportations de 5 %, soit 183 000 barils/jour, afin d'assamir le marché, mais à la condition que POPEP accepte de réduire ses ventes dans la même proportion, soit de 700 000 barils/jour.

Bien que le royaume saoudien ait clairement fait savoir d'entrée de jeu qu'il n'entendait pas se laisser ainsi « forcer la main » et refusait de réduire plus avant sa production, une majorité de pays membres, convaincus de l'utilité de cette coopération, allaient tenter quatre jours durant de fléchir sa volonté et de le pousser à faire un geste. En

Alors que l'Algérie avait réussi à faire approuver par une majorité de huit pays une solution de compromis nut pays une solution de comprens revenant à réduire la production du cartel de 300 000 barils/jour, soit un peu moins de la moitié de l'effort demandé, l'Arabie sacudite, soutenue par les trois autres Etats du Golfe (Kowell, Qatar, Emirats arabes unis). faisait aussitôt une contre-proposition, jugée tellement inacceptable par les autres délégations qu'elle s'apparentait à de l'obstruction pure et simple.

Le royaume proposait en effet de répondre « baril pour baril » à l'offre des « NOPEP » et de réduire la pro-duction de 183 000 barils/jour. Il ajoutait de surcroît que cet effort devait être réparti de façon égale entre douze pays membres — l'Irak restant depuis près d'un an exclu des accords en raison de la guerre. Une proposition totalemen · injuste », assuraient les petits pays qui, comme le Gabon ou l'Equateur, se voyaient ainsi imposer des coupes de 15 000 barils/jour environ, quantité équivalant à 10 % ou 7.5 % de leur production totale alors qu'elle ne rep tait pour l'Arabie saoudite que 0,4 % à peine de son rythme d'extraction. En dépit d'intenses pressions, exercées au plus haut niveau par la plupart des Etats concernés, le royaume maintenait ses positions jusqu'au bout, provoquant ainsi le blocage et finalement l'échec.

#### < Maître chez elle »

A la surprise générale, Ryad a ainsi fait la démonstration de son poids pré-pondérant dans l'organisation et, ce qui

GOVERNO QUÉRCIA

qu'elle entendait d'abord rester - mai-tre chez elle -, c'est-à-dire obtenir une parfaite discipline au sein de l'organi-sation avant de se laisser contraindre à tout nouvel effort.

· L'échec de l'OPEP aurait été de se laisser imposer une décision de l'exté-rieur», assurait en privé un membre du clan sacodien. Les Koweniens, plus pratiques, expliquaient que la proposi-tion des « NOPEP » était de toute façon inapplicable compte tenu du calendrier. « Pour mai les nominations (c'est-à-dire les commandes dans le milieu pétrolier) sont déjà faites et en juin le marché sera bloqué dans l'attente de la conférence de l'Organi-sation », assurait un membre important

Mais l'Arabie saoudite avait d'autres raisons pour refuser la proposition des 
a NOPEP ». L'accepter, en effet, eût 
provoqué une remontée des cours du 
brut dont l'Iran aurait profité. Le bruit 
des canons du Golfe et l'éclat de la 
récente rupture des relations diplomarécente rupture des relations diploma-tiques entre les deux pays se sont fair entendre à Vienne. Par ailleurs, l'Ara-bie saoudite, qui a déjà du mal à faire respecter la discipline dans un cartel composé de treize membres, a sans doute jugé qu'un élargissement de facto à vingt (13 + 7) permettrait d'autant moiss d'y résper. moins d'y régner.

« La coopération [avec les « La cooperation javec les « NOPEP »] se poursuit, à affirmé le président de l'Organisation; il vaut mieux prendre son temps pour établir des bases à long terme plutôt que se précipiter dans un accord valable seu-lament un ou deux mois, » Pent-être. ent un ou deux mois. » Peut-être... Mais une occasion historique pour les pays du Sud de se souder face au «marché» a été perdue. Il n'est pas sur que les indépendants n'aient été échaudés pour longtemps. En atten-dant, les cours du brut risquent une

VÉRONIQUE MAURUS.

#### CONSTRUCTION NAVALE

#### Le ministère de la défense s'intéresse aux chantiers de La Seyne

M. André Girand, ministre de la défense, a annoncé, le 30 avril, à Aubagne (Bouches-du-Rhône), que son ministère allait déposer auprès de l'administrateur judiciaire un projet de reprise des chantiers navals de La Seyne, où travaillent huit cents personnes, poès de l'arsehuit cents personnes, près de l'arse-nal de Toulon (Var).

an offi

Appartenant au groupe Normed, eu dépôt de bilan, les chantiers de La Seyne (qui avaient fait l'objet il y a quelques mois d'use proposition de reprise partielle par un industriel marseillais, M. Maurice Génoyer) pourraient être utilisés comme souspondérant dans l'organisation et, ce qui est plus inhabituel compte tenu de sa prudence légendaire, pris le risque « historique » de porter la responsabilité de cette occasion manquée ». Pourquoi?

Le ministre saoudien a expliqué qu'il considérait l'offre des « NOPEP » comme insuffisante et peu flable, vu l'attitude passée de ces pays. Lassée des accords « bidon » conclus à l'intérieur même de l'OPEP et des « tricharies » incessantes de ses partenaires, l'Arabie saoudite a clairement laissé entendre

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Parmi les quinze principaux pays exportateurs de pétrole non membres de l'OPEP, sept out accepté de

se réunir à Vienne avec les treize pays de l'organisa-

Les pays membres de l'OPEP (Organ

Les « NOPEP », pays exportateurs non membres de l'OPEP.

### Vous êtes actionnaire DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.



#### Nous avons plaisir À VOUS PRÉSENTER NOTRE ACTIVITÉ ET NOS RÉSULTATS 1987.

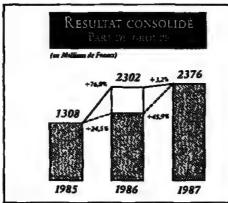

☐ Plus-values exceptionnelles non récurrentes.

#### ACTIVITÉ 1987. FAITS MARQUANTS.

- Marché des particuliers:
- Crédits: + 31,1 %; Dépôts à vue: + 10,1 %: (encours moyens dec. 87/dec. 86, maison-mère, métropole). - Nombre de clients - titres : un million (+ 57 %).
- Marchés financiers:
- Développement du réseau international: à Tokyo, création d'une "Securities House" et obtention d'un siège en Bourse.
- I<sup>m</sup> place en France sur le marché des options, notamment des options de change avec 40 % du marché.
- Financements spécialisés :
- Confirmation de notre position de leader; acquisition en Italie d'une société de crédit à la consommation disposant d'un réseau de 19 agences.

#### Résultats du groupe 1987.

- Nouvelle progression du bénéfice, malgré un empironne-
- ment financier peu savorable.

   Bénéfice consolidé réalisé sans cession significative de participation: 2680 MF, dont 2376 MF pour la part du
- Groupe. - Hausse du résultat courant part du Groupe de 45,8 % - Produit net bancaire: + 3,7 %. Accroissement des commissions qui atteignent 26 % du produit net bancaire en 1987; nos résultats deviennent moins sensibles à l'évolution des taux.

- Frais de gestion: + 10,9 %. A périmètre de consolidation comparable: + 7 %. Cette bausse tient pour une large part aux frais exceptionnels de privatisation et à un important effort d'investissements informatiques.
- Couverture des risques : poursuite de notre politique d'amélioration de couverture des risques pays avec un taux de provisions supérieur à 50 %. La dotation globale aux provisions a pu être réduite de 31 % grace à la confirmation de l'amélioration de la situation financière des entreprises et à laspart croissante de nos actifs à faible risque.

| EN MULLIONS DE FF                                                                                                                          | 1987                                                  | 1987/86<br>%                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PRODUIT NET BANCAIRE FRAIS DE GESTION RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION DOTATIONS AUX PROVISIONS BÉNÉFICE NET (PART DU GROUPE) CAPITAUX PROFRES | 28.647<br>19.461<br>9.186<br>4.960<br>2.376<br>24.992 | + 3,7<br>+ 10,9<br>- 8,9<br>- 31,0<br>+ 3,2<br>+ 15,0 |

- Proposition de distribution à l'assemblée des actionnaires du 31 mai: 559 MF (+ 21 % en 1 an, + 66 % en 2 ans), soit 23,5 % du bénéfice net part du Groupe. Dividende proposé par action ou CIP: 10 F soit 15 F avoir fiscal inclus.

#### SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CONJUGUONS NOS TALENTS.



L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 9763, de cadre international, se trouve ouvert et comptera sur des ressources du Prêt n.º 194/IC-BR consenti par la Banque Interaméricaine de Développement - BID, pour l'approvisionnement de 11.000 unités d'Entretoises - Amortisseurs; 2.569 unités de piéces métalliques pour Chaine de Suspension et Ancrage; 3.664 unités de Connecteurs et Jonction de Câbles. Cet APPEL D'OFFRES PUBLIC est limité aux fournisseurs de

produits originaires des pays membres de la BID. Les normes qui établissent les conditions epécifiques de cet APPEL D'OFFRES devront être retirées, par personne autorisée, moyennant le paiement de 10 000 (dix mille) cruzados, à la Divisão de Tecnologia, Cadastro e Licitação de Material, Rua Bela Cintra, 881, 4° andar, São Paulo, Brésil, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures.

L'ouverture des documents et des propositions aura lieu à 9 heures, le 7 juillet 1988, Rua Major Paladino, 126, São Paulo,

SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS

Direction Administrative



### Économie

#### **AFFAIRES**

### La rentabilité des parcs d'attraction n'est pas encore au rendez-vous

La saison 1988 sera-t-elle meilleure que la précédente pour les pares récréatifs français, qui ouvrent à nouveau leurs portes au mois de mai ? Après l'euphorie des premiers projets, l'expérience a obligé les promoteurs et les investisseurs à revoir leur copie. Si la gestion de Mirapolis (situé à Cergy-Pontoise) a été confiée au Ciub Méditerranée après de nouveaux issements, la situation de Zigofolies (dans la bauliene de Nice) est plus complexe. Les dépassements financiers

Plailly. Un village de Plailly. Un village de maisonnettes aux toits de chaume, le lit d'une rivière, l'esquisse d'une « voie romaine » ... Le parc d'Astérix commence à sortir de la terre de l'Oise. Un an avant l'ouverture prévus de cet équipement an printemps 1989, les responsables du second parc de loisir de la région parisienne ont tiré les leçons des difficultés rencontrées par les premiers parcs qui ont ouvert leurs portes en 1987.

Paternité oblige, le parc Astérix est né de la rencontre d'Uderzo, créateur du héros national de bande dessinée, et de la Banque Barclays. · Le rôle d'une banque d'affaires est de financer la création

Darty ? Ce n'est plus seulement

l'apanage des clients. Les employés du numéro un français

de la distribution de produits

électroménagers vont bientôt en goûter avec le projet de RES (rachat d'entreprise par les sala-

riés) présenté le 29 avril par la

direction du groupe (le Monde du

La formule n'est pes neuve.

Connue outre-Atlentique et

outre-Manche sous l'appeliation

biais, céder les filiales qui

La loi Delors du 9 juillet 1984

iés — de fait, essentielle-

tive économique permet aux

ment aux cadres - de s'endetter

finances n'est désormais néces-

saire. Les acheteurs peuvent

déduire de leur revenu imposable

les intérêts des emprunts

contractés, jusqu'à 150 000 F

l'an. Pourquoi se priver d'une telle acquisition si la pérennité de

Depuis ce coup de pouce législatif, le rythme des RES

l'entreprise est en jeu ?

L'antidote contre les OPA

BILLET

des promoteurs (100 millions de francs out été réclamés en plus des 250 millions prévus), la gestion trop optimiste (neuf cents salaries engagés, contre six cents nécessaires), le mauvais temps, qui a découragé les visiteurs (trois cent cinquante milie personnes sur les sept cent mille attendues), ont entraîné des difficultés financières. Le paiement des travaux, qui n'avait pu être réglé en 1987, fait l'objet d'une procédure de

Barclays. L'idée d'un parc récréatif m'a paru bonne. » Elle a également séduit les professionnels tels que le leader français de l'hôtellerie, le groupe Accor et Dumez En 1985, la Société du parc

d'entreprises, affirme aujourd'hui

M. Eric Licoys, directeur général de la Compagnie financière

Astérix au capital de 250 millions de francs était créée, regroupant vinet et un actionnaires autour d'Accor, de Dumez, de la Banque Barclays, de la Caisse nationale du crédit agricole et de la Compagnie générale des caux. Le plan du parc a été soigneusement mis au point, la «via antiqua», le village

Rodde-Bedin (ex-filiale textile de Rhône-Poulenc). A la disparition

de M. Jean Mantelet. PDG de

Moulinex, les salariés se verront

prise. Portant sur près de 7 mil-liarde de francs, le RES sur Darty

est à ce jour le plus cher de la

tentante aux problèmes de suc-

cession des entreprises fran-

caises, dont les patrons ont plus

de cinquante ans dans près de

daux cas sur trois, la technique du RES mérite des précautions d'usage et soulève quelques contre-indications. En France, les

sociétés reprises en RES n'ont

encore jamais connu de revers,

et leurs salariés propriétaires

sont associés à la marche des

affaires bien au-detà d'une sim-

ple participation. Mais gare :

l'endettement contracté, sou-

des profits substantiels pour

exideent des investissements

qu'elle n'a pas, dans une pre-

mière étape, les moyens d'effec-tuer. Sociétés en déroute ou en

forta expansion s'abstenir. La RES est réservé aux firmes qui

ont trouvé leur rythme de croi-

sière, dont la trajectoire est assu-

erver una marge de manceuyre. Elle ne doit pas se position-

moindre faux pas.

conciliation. Le déficit de la première année doit être comblé grâce à une augmentation de capital. Dores et déjà, le principal investisseur, Real Holding, s'est retiré de la Société du parc d'attraction de Nice (SPAN), mais Paribas, le Crédit national et la Caisse des dépôts devraient souscrire à cette augmentation. Le parc doit ouvrir le 21 mai. Une expérience dont les promoteurs du parc d'Astérix, dans l'Oise, ont tiré parti.

gaulois, le monde romain sont les clins d'œil qu'artendent les adeptes de la BD; mais le parc affirme aussi sa vocation pédagogique (mille ans d'histoire sont retracés dans la « rue de Paris », ainsi que le rôle de détente d'un tel équipement : on y trouvers l'inévitable « grand huit » et la descente des rapides chers au cœur

#### De nouveaux investissements

Mais l'expérience malheureuse de Mirapolis a porté ses fruits. Le premier grand parc de l'Ile-de-France a souffert du mauvais temps. Les architectes de Plailly ont multiplié les espaces couverts et les arcades. L'expérience en outre a démontré que la seule clientèle des familles qui se déplacent durant les week-ends et les vacances ne permet pas d'assurer la remabilité d'un parc sept mois par an. Les responsables d'Astérix visent de nouvelles clientèles : les scolaires. les comités d'entreprise, les touristes, qui y trouveront des programmes adaptés. Dernière leçon de 1987, les attractions doivent être très denses et 150 millions de francs de plus dans de nouvelles attractions. Ce sont ainsi 800 millions qui seront

L'expérience des premiers parcs a en effet amené les investisseurs à ètre plus prudente les investisseurs à être plus prudentes après l'euphorie des années passées. « A la suite du printemps 1987, nos choix d'investissements, de marketing, nos enquêtes prévisionnelles étaient discutés plus sévèrement par le Crédit national principal banquier du pare », remarque M. Licoys. Astérix a dû se montrer moins enthousiaste sur les effets de sa potion magique. Le nombre de visiteurs attendus n'est plus de 2,5 millions la première année mais de 2 millions (2,5 millions sur trois ans), le temps de retour sur investissements a été allongé pour atteindre huit à dix ans ; les nouveaux investissements ont nécessité une augmentation de capital de 50 millions de francs.

Mirapolis a également tiré les leçons de sa première saison. Le parc a fait ses comptes : 600 000 visiteurs soit trois fois moins que prévu, 20 millions de pertes. Ce sont 100 millions été programmés. Les attractions ont été multipliées, la restauration adaptée aux goûts français.

#### ÉTRANGER

#### **Sombres pronostics** pour l'économie allemande en 1989

mie ouest-allemande, déjà faible, va fortement ralentir an second semestre de 1988 et en 1989, estiment les cinq principaux instituts de conjoneture du pays, dans un rapport commun publié le dimanche 1ª mai à

La stagnation de l'économie aura pour première conséquence une augmentation du chômage, qui touche déjà 8,5% de la population active (plus de 2,3 millions de personnes). En outre, l'inflation va reprendre, passant d'un taux attendu de 1% cette année à 2,5 % en 1989.

En 1988, la croissance de l'économie ouest-allemande s'établira à environ 2% en termes réels (3% au 1" semestre et 1,5% au 2º semestre), puis baissera à 1,25 % en 1989, écrivent les cinq instituts. En 1987, le taux de croissance de la RFA était de 1,7 %. Si de tels pronostics se vérifient, la RFA aura l'an prochain le taux de croissance le plus bas des cinq pays les plus industria-lisés (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne, France, RFA).

La raison de ce recul est attribuée par les instituts à la fois à une forte baisse de la demande intérieure, à un « manque général de dynamisme » des entreprises ouestallemandes, et à une entrée en vigueur tardive de la réforme fiscale. La demande intérieure n'angmentera en 1989 que de 1,25 %, soit la moitié du taux de 1988. Le nombre des chômeurs devrait s'élever à 9,2% de la population active contre 9,1 % en 1988 et 9 % en 1987.

Pour ce qui concerne le commerce extérieur, les exportations devraient augmenter de 3 % en volume cette sunée et les importa-

et 1,70 DM (contre 1,67 DM actuellement), et comptent sur un prix du baril de pétrole entre 16 et

A ce propos, les instituts souligneat leur opposition aux interventions des banques centrales, qui ne font que fausser le marché des changes. Le marché se serait stabilisé tout aussi rapidement sans intervention, écrivent-ils.

#### Responsabilité des marchés financiers

Evoquant la faiblesse des investissements des entreprises ouestallemandes (entre + 1,5% et + 2% en volume en 1988, contre + 4 % les années précédentes), à l'origine de leur manque de dynamisme, les instituts économiques en rejettent la responsabilité notamment sur les marchés financiers internationaux, qui offrent des possibiltés de gains lns lucratifs.

Evoquant la loi sur la réforme fiscale, qui prévoit des réductions d'impôts de 40 milliards de deutschemarks, les instituts économiques estiment qu'il est urgent de la faire entrer en vigneur afin de relancer la consommation intérieure. - (AFP.)

#### Le président Reagan confirme qu'il va opposer son veto à la loi sur le commerce

Le président Ronald Reagan a annoncé, le samedi 30 avril, qu'il opposera son veto, « et vite », à la loi sur le commerce (Trade Bili), approuvée la semaine dernière par le Congrès, et qui menace, selon tei, la prospérité américaine.

Bien que la plupart des disposi-tions «inacceptables» de cette loi aient été retirées, le Trade Bill contient encore des chauses qui pourraient menacer la croissance de l'économie américaine, a estimé M. Reagan. Le président américain a ajouté qu'il espérait pouvoir tra-vailler ensuite « avec vigueur » avec

L'actuel projet avait été approuvé par 63 sénateurs contre 36, jeudi dernier, et avait auparavant obtenu 312 oni contre 107 non par les repré-sentants. Pour pouvoir passer outre à un veto présidential, un projet de loi doit être approuvé par les deux tiers de chacune des deux chambres. La Maison Blanche avait annoncé dès les résultats du vote du Congrès que le président opposerait son veto au projet. — (APP.)

#### permanentes. Les actionnaires de Plailly ont décidé d'investir MARIE-CHRISTINE ROBERT. VOYAGEZ Mac 23.900 Macintosh SE Disque interne 45 Mo. PROMAC compatible 2 lecteurs 800 Ko. ACCE Informatique 28.345 T.I.C. ACCE 4 bis et 6 rue de Chateaudun · 75009 PARIS Tél. 48.78.38.01 Serveur minitel: 48.78.79.92

#### s'est accéléré, touchant par exemple successivement SMTl'âge du capitaine. Et le moral de Goupil (micro-informatique), les ÉRIC FOTTORINO.

# SICOMI

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Le Conseil d'Administration, réuni le 9 mars 1988 sous la présidence de Monsieur Fahad AL RAJAAN, a examiné l'activité et les résultats de la Société au cours de l'exercice 1987.

Le total des engagements à la fin de l'exercice 1987 s'élève à FRF 598 millions dont FRF 236 millions pour les opérations de crédit-bail, reflèrant une augmentation de 40% par rapport à l'exercice 1986.

Le résultat net de l'exercice 1987 ressort à FRF 11.621.074 en progression de 16% sur l'exer-

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale la distribution d'un dividende global de FRF 10 000 000.

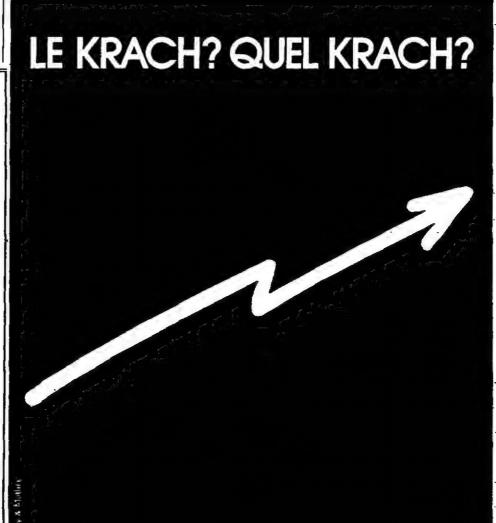

n sait quelle tourmente a secoué tous les marchès financiers à la fin de 87 et les pertes colossales que beaucoup ont subi. Quand on regarde les performances des

sociétés du Groupe Robeco pendant cette période et jusqu'à aujourd'hui 25 Avril 88, on ne peut pas se plaindre des résultats. Qui peut dire mieux? Les sociétés du Groupe Robeco, le pre-

mier investisseur privé européen, restent, pour le moyen et le long terme, l'investissement international le plus sûr. Pour recevoir le rapport sur l'Exercice 87 de Robeco, Rolinco et Rorento, et pouvoir réfléchir sur leurs résultats, découpez ce bon et renvoyez-le à ROBECO-FRANCE - 16, place de l'Iris - Cedex 13 - 92082 Paris La Défense 2.

| ROBECO FRANCE                                                                   | 16, place de l'Iris Codex 13 -                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92083 PARIS LA DÉ<br>Veuillez me faire par<br>de ma part, le rappor<br>Rocento. | FENSE 2.<br>rvenir rapidement et mos engagtment<br>1 aur Fexercice 57 de Robeco, Rollinco et |
| NOM                                                                             |                                                                                              |
| ADRESSE                                                                         |                                                                                              |
|                                                                                 |                                                                                              |
| TEL                                                                             |                                                                                              |

GROUPE ROBECO

LMBO (Leveraged Management Buy Out), le RES est en passe de devenir en France une sorte de remède anti-OPA (offre publique d'achat) administrable aux sociétés familiales bien portantes mais que menace une crise de succession. Les grands groupes industriels peuvent aussi, par ce

CONSTRUCTS

કોઇઇડિંગ્ડન્સ સ્ટાર્ટ્

Qe la 😿

es exportateurs indépende

AND D'APPEL D'OFFRE PUBLIC 8763 APPROVISIONNEMEN DECLIPEMENTS POUR LOS DE TRANSPORT

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE STATE OF T AVIS FINANCIERS

Le pays où la vie est moins chère.

#### TRÈS FORTE

PROGRESSION DES RÉSULTATS 1987

Chiffre d'affaires :+ 16,4% Bénéfice net courant: + 32,7 %

Le conseil de Surveillance de Conforama réuni le 7 avril 1988 sous la Présidence de Jean MOLL a examiné les comptes de l'exercice 1987 arrêtés par le Directoire présidé par Jean-Claude TATE.

| CHIFFRES CONSOLIDÉS<br>EN MILLIONS DE F | 1986 | 1987 | VARIATION 00 |
|-----------------------------------------|------|------|--------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.                 | 4764 | 5543 | + 16,4       |
| BÉNÉFICE NET COURANT                    | 150  | 199  | + 32,7       |
| BÉNÉFKE NET                             | 155  | 218  | +40,6        |
| DONT PART DU GROUPE                     | 149  | 212  | +42,3        |

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale mixte du 24/06/88 un dividende par action de 20 F, soit un revenu total de 30 F (13,50 F en 86).

Il demandera également l'autorisation de pouvoir procéder à l'émission d'obligations convertibles en actions et/ou d'obligations à bons de souscriptions d'actions, à concurrence de un milliard de francs.

#### PERSPECTIVES 88:

- prévisions : chiffre d'affaires : + 10% résultat net courant : + 20%
- activité commerciale 1<sup>er</sup> trim. 88/87 : +15% (+12% à surface égale).

Dans le cadre de son développement international, Conforama vient de signer un accord avec le groupe portugais SONAE pour constituer une filiale commune dont l'objectif est de créer 3 magasins au Portugal. Le 1<sup>er</sup> magasin devrait ouvrir ses portes fin 1988.

Le conseil d'administration d'Asystel du 28 avril 1988 a arrêté les comptes de l'exercice 1987. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 420,2 MF, en progression de 41 % sur l'exercice précédent. Le résultat net consolidé (part du groupe) s'établit à 19,7 MF, en progression de 6,5 % sur 1986. Ce décalage de 5 MF par rapport aux mévisions s'explique en partie par

en Belgique, ayant conduit à intégrer des pertes à hauteur de 5 MF. Ces pertes ont été compensées à due concurrence au nivean des capitaux propres de nos filiales étrangères par le groupe IBL.

Par ailleurs, ea égard à l'évolution du marché, la société a décidé d'accentuer ses efforts sur le développement de l'activité micro-informatique. Celleci a représenté en 1987 66 % du chiffre

déployés en 1987 ont pesé sur les marges du groupe et contribuent à expliquer ledécalage constaté, tout en plaçant Asystel en position de jouer un rôle prépondérant en Europe et d'exploiter au mieux ses compétences reconn dans ce créneau d'avenir.

Eu égard aux engagements pris à

Le conseil d'administration d'Imetal, réuni le 28 avril 1988 sous la présidence de M. Bernard de Villeméjane, a approuvé les comptes sociaux et examiné les comptes consolidés de l'exercice 1987. Les principales données consolidées du groupe peu-

| (en millions de francs)                                                                   | 1987                | 1986<br>retraité        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| hiffre d'affaires total<br>dont chiffre d'affaires des sociétés industrielles             | 9 712<br>3 930      | 9 284<br>3 231          |
| ésultats (part du groupe) : Résultat courant Résultat net ituation netus (part du groupe) | 129<br>136<br>2 307 | (172)<br>(586)<br>2 288 |

Ces résultats consolidés ont encore été négativement affectés par ceux du groupe Penarroya qui ont posé pour 85 millions de francs sur le résultat courant et pour 141 millions de francs sur le résultat net d'Imetal en 1987.

La consolidation des comptes de Penarroya par Imetal, faite par intégration glo-bale à hauteur de 59 % jusqu'en 1986, a été réalisée par mise en équivalence à hau-teur de 34 % en 1987, et les comptes de l'exercice 1986 ont été retraités en consé-

A la suite en effet de l'offre publique de rachat décidée par l'Age d'Imetal en janvier 1988, la participation d'Imetal dans Penarroya ramenée autour de 16 %, et sort ainsi du périmètre de consolidation en 1988.

Pour la société Imetal, le résultat de l'exercice s'établit à 402 millions de francs compte tenu de produits exceptionnels nets de 293 millions de francs, d'une reprise nette de provisions financières de 68 millions de francs et d'un impôt sur les plus-values à long terme de 11 millions de francs.

values a long terme de 11 immons de manes.

10 720 100 actions formant le nouveau capital social d'un dividende net de 4 F par action, soit 6 F, avoir fiscal inclus, contre 2,50 F net par action au titre de l'exercice 1986. Les actionnaires auront la possibilité d'opter pour le paiement en actions de ce L'exercice 1987 a marqué une étape importante dans le redéploiement, active-ment poursuivi en 1988, du groupe Imetal dont on peut attendre, pour l'exercice en cours, une très forte progression du résultat consolidé.



CHIFFRE D'AFFAIRES ET BENEFICES RECORD POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1988 LES BENEFICES DE 1988 **DEVRAIENT ETRE SUPERIEURS AUX PREVISIONS** 

Par rapport au 1º trimestre 1987, le bénéfice par action a angmenté de 35 %, le bénéfice net de 31 % et le chiffre d'affaires de 27 %. Ces résultats laissent prévoir que l'augmentation du bénéfice par action eu 1988 devrait être supérieure à 25 %.

#### RESULTATS CONSOLIDES 1" TRIMESTRE en millions de \$

| (excepté les chiffre | s par action | 1)       |           |
|----------------------|--------------|----------|-----------|
|                      | 1988         | 1987     | Evolution |
| Chiffre d'affaires   | 596.9        | 470.4    | + 27 %    |
| Bénéfice courant     | 129,4        | 97,5     | + 33 %    |
| Résultat avant impôt | 131,8        | 99,2     | + 33 %    |
| Résultat net         | 90,9         | 69,4     | + 31 %    |
| Résultat per action  | 89 cents     | 66 cents | + 35 %    |



#### **COMPAGNIE LEBON**

- A 🚓 CONTRACTOR  $\gamma = \gamma_{a} \cdot \sqrt{\pi}^{-1} \cdot 3 \theta^{-1}$ 

ها جهاريهم

and the second section

Section Section

فالخيوية يتشديان

المناه المناج والمادات والمادات

--- \$44.7°

A MARKET TOPPED

1 mg ( 1 mg ) 2 mg ( 1 mg ) 2

and the same of the same of

A A CONTRACTOR

n in collection for . . . .

and the state of 10 1 GA ( 🛖

A 1186

La Company - 25 

----

يعهون وتياب والمد

a management

---

in Spains

بيهشيجاه مان ادي

\_ = 2 :- .

Page 🥮

in the second will

de la Compagnie Lebon s'est réuni le 22 avril 1988 sous la présidence de Roger Paluel-Marmont et a approuvé les comptes consolidés de la com-

Le total du bilan s'élève au 31 décembre 1987 à 997 MF contre 890 MF au 31 décembre 1986.

Le résultat consolidé est en nette progression (+25 %), puisqu'il s'élève à 103 721 000 F contre 82 767 000 F pour l'exercice précédent.

Ces comptes sont tenus à la disposition du public au siège social de la société. 26, rue Murillo à Paris (8º).

Conformément à l'avis paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 18 avril 1988, l'assemblée générale ordinaire se réunira le la juin à 14 h 30 à Paris (9+), 26, rue de



#### CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL EN HAUSSE DE 35 %

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 1988 s'élève à 1,04 milliard de francs contre 0,77 milliard de francs pour la période correspondante de 1987, soit une augmentation de 35 %. Dans ce total, le chiffre d'affaires des filiales représente 2,4 % contre 0,4 % en 1987.

A fin avril 1988, le nombre d'abounés individuels actifs s'élève à 2,33 millions, soit une progression nette de 160 000 abounés par rapport à fin décembre 1987.

Cet avis ne paraît qu'à titre d'information seulement



#### SOCIETE CHERIFIENNE DES PETROLES Kingdom of Morocco

**US \$ 50.000.000 SHORT TERM LOAN** 

### AL SAUDI BANQUE (A.S.B.)

AL SAUDI BANQUE (A.S.B.)

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR BANCO DE FOMENTO NACIONAL/BRUSSELS BRANCH BANQUE NATIONALE DE PARIS SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANCO DI ROMA **ALUBAF INTERNATIONAL BANK-TUNIS** CREDIT LYONNAIS FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LTD CYPRUS OFFSHORE BANKING UNIT, NICOSIA»

BANQUE FRANCO-PORTUGAISE

BANCO DE BILBAO

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE WAFABANK - SUCCURSALE DE BRUXELLES CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES

BANQUE ARABE ET INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENT

BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS BANCO DI NAPOLI - SUCCURSALE DE PARIS BANQUE WORMS

AL SAUDI BANQUE (A.S.B.)



MARCH 1988

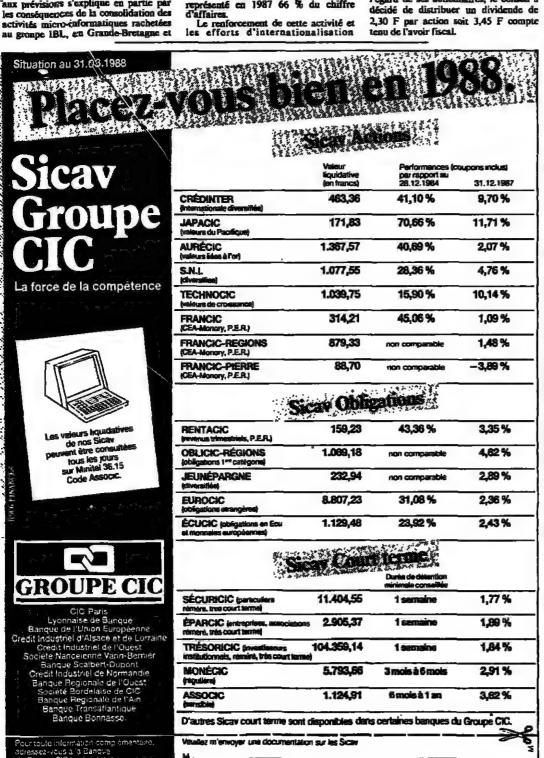



COMPAGNETEN

CHIFFRE D'AFFAR

EM HAUSSE DE 31

TENNE DES PETROLE

HORT TERM 1041

BANOUE (A.S.B.)

DIE (A.S.B.)

TRIMESTER

### Économie

#### SOCIAL

#### Les partenaires à la recherche d'un compromis sur un « accord de méthode »

A la veille de la rencontre, le mardi 3 mai, entre les organisations patronales et syndicales avec à l'ordre du jour une négociation inter-

Au départ, il s'agit d'identifier quelques thèmes pouvant donner lieu, à partir d'orientations géné-rales, à des négociations de branches

Le premier est politique. M. Guil-len aurait préféré qu'une telle réu-nion vienne plus tôt, et il discerne

Le deuxième problème tient au climat social, qui tend à se dégrader comme on peut le voir à travers une

«Il faut que nous réapprenions à conduire une politique salariale en période de prospérité. Cela nous avait échappé», explique M. Guil-len. Mais un tel climat amèno les syndicats à faire monter les enchères et à renouer avec un langage plus revendicatif, au risque d'accuser le patronat d'amuser la galerie avec son accord de méthode... «La CGT, note lucidement M. Guillen, va nous dire qu'on l'annuse avec des horsd'œuvre tout en refusant d'attaquer le plat principal. Pourtant, le CNPF n'acceptera pas la proposition de la CGC de mettre la politique salariale parmi les thèmes à l'ordre du jour de la négociation sur l'accord de méthode. « Hors de

Le vice-président du CNPF va devoir faire preuve de besucoup

# d'habileté. Il devra d'abord montrer qu'il ne s'agit pas d'aboutir à « une flexibilité bis avec plus de sourires mais d'une façon plus pernicieuse ». Pas question donc, à travers le thème de la mobilité géographique et professionnelle, d'agiter le grelot de la prime d'ancienneté (voir encadré). « Je suis décidé à aboutir », souligne M. Guillen. Un tel message signifie en clair qu'il recherchera des compromis, quitte à mettre en

des compromis, quitte à mettre en veilleuse des sujets trop délicats ou à Il est donc vraisemblable que les partenaires sociaux — du moins le CNPF, la CFDT, la CGC, sans doute PO et peut-être la CFTC — s'efforceront d'aboutir le 3 mai à un compromis sur l'ordre du jour. Un

protocole (ou un procès-verbal) pourrait être conclu. Un préambule affirmerait la nécessité de développer la politique contractuelle dans la perspective du grand marché euro-péen du 31 décembre 1992, en faiant de la branche professionnelle le lieu « pivot » de la négociation. Les principes de la « méthode » de négo-ciation (orientations générales définies au niveau interprofessionnel, discussions de branche présentant une palette de solutions pour les thèmes choisis, négociations d'entre-prise) seraient arrêtés. Puis enfin trois ou quatre thèmes de négocia-tions, présentés comme autant de «chapitres homogènes», seraient fixés alin d'aboutir « assez rapidement » (avec un premier accord avant l'été?) à des engagements assurant un » point d'équilibre » entre les aspirations du patronat et les revendications des syndicats.

C'est sur le choix de ces accords «thématiques» que la discussion pourrait être la plus serrée. Le CNPF entend d'abord mettre l'accent sur les mutations technolo-giques, ce qui lui permettrait d'aborder les problèmes de formation comme les formules de concertation lors de l'introduction de nouvelles technologies, mais aussi... la mobilité géographique et professionnelle comme conséquence de telles muta-tions. Pourraient également être inscrits à l'ordre du jour un chapitre sur l'organisation du travail - qui aurait trait tant à l'aménagement du temps de travail qu'aux conditions de travail. - un autre sur la prévoyance et la protection sociale comolémentaire. Un grain à moudre qui redonnera peut-être des conleurs à P < arc-en-ciel contractuel »...

MICHEL NOBLECOURT.

#### TRANSPORTS

de natre envoyé spécie

le 1º février.

L'appui de la fenêtre et la porte

d'entrée sont maculés d'inscriptions.

d'entrée sont macules à inscriptions, peintes en rouge, en grosses lettres :
«scabs» (briseurs de grève). La maison elle-même, une modeste bâtiase d'un étage, adossée à la falaise, est déserte. Sa propriétaire, hôtesse sur un ferry de la compagnie

P and O, a repris le travail il y a deux jours, au mépris des consignes du syndicat des marins en grève contre la compagnie P and O depais

Dimanche après-midi, devant

l'embarcadère, une quinzaine de

grévistes montent une maigre garde. L'atmosphère est paisible. L'un

d'eux à même engagé une conversa-tion avec un policier. Sondain, peu

avant 14 heures, une sirène retentit

Pour la première fois depuis trois

mois, un navire de P and O, le Pride-

of-Bruges vient de quitter le port de

La compagnie n'a sans doute pas choisi au hasard la date du 1" mai

pour remetire en service avec un pour remeure en service avec un équipage non gréviste un de ses onze ferries assurant le trafic trans-Manche, un maximum de publicité a été donné à l'événement. Trente-

deux journalistes avaient été invités à effectuer la traversée Douvres-

Zeebrugge. Ils ont eu droit, avant

l'appareillage, à quelques propos musclés du président Sir Jeffrey

Il s'agit assurément d'un succès

pour l'armateur, mais il est encore très limité. Le Pride-of-Bruges, qui

peut emporter mille trois cents pas-

sagers, trois cent cinquante voitures et soixante camions, n'avait, diman-

che, à son bord que quatre-vingt-cinq passagers dont les trente-deux observateurs, une trentaine de voi-

tures et vingt camions. La compa-

gnie a seulement réussi à prouver qu'elle pouvait effectuer une rota-

tion avec du personnel non gréviste

et que le syndicat des marins était incapable de l'en empêcher.

### La grève des marins de Douvres s'étend à d'autres ports britanniques

et l'Iriande du Nord, de même qu'entre le pays de Galles et l'Irlande, étaient presque tous immobilisés dimanche. A Aberdeen,

en Ecosse, les équipages d'une ving-

taine de navires, qui assurent l'approvisionnement des plates-

formes pétrolières en mer du Nord,

ont également cessé le travail par solidarité avec les marins de Don-

Bras de fer

total avec le syndicat des marins. Les équipages traditionnellement syndiqués à 100 % sur les navires

britanniques assurant le trafic trans-Manche, et le syndicat dispose en fait du monopole de l'embauche. P and O a non seulement licencié les

huit cents salariés qui refusaient de

reprendre le travail, mais a annoncé qu'elle ne considérait plus le syndi-

cat des marins comme son interlocu-

teur. Les « brisears de grève »

embauchés ces derniers jours ne sont pas engagés dans le cadre de la

convention collective désormais

dénoncée, mais selon des contrats

Les autres compagnies observent avec intérêt l'évolution du conflit. Elles seraient évidemment tentées

de s'engouffrer dans cette brèche si P and O remportait sa partie de bras

Douvres vit au rythme de cette

grève déjà vicille de trois mois. « Il

n'y a rien d'autre ici que les

bateaux, mais le syndicat va perdre. Il aurait du accepter un vote à bul-

de fer.

P and O a choisi l'affrontement

Le trafic traus-Manche entre la Grande-Bretagne et le continent est très perturbé depuis le début février, les grèves des marins britanniques et français se succédant.

A Calais, deuxième port de voyageurs

d'Europe après Douvres, le trafic des ferries a baissé de 27% pour les quatre premiers mois de 1988 par rapport à la même période de 1987, alors que celui des aéroglisseurs (qui ne sont pas

affectés par les grèves) a été multiplié par deux. Depuis le début de l'aumée, selon la chambre de commerce et d'industrie, le port de Calais enregistre un manque à gagner de six cent mille passagers, de cent cinquante mille voitures et de trente mille poids lourds.

La grève des marins de Douvres — où la tea-sion est très vive — s'étend à d'autres ports beletins secrets. Je crois que la majo-rité aurait voté pour l'acceptation C'est désormais l'escalade. Le syndicat, dont les avoirs bancaires yont probablement être saisis mardi
3 mai par décision judiciaire, a
appelé à une grève générale dans
tous les ports britanniques. Les ferries assurant la liaison entre l'Ecosse explique un commerçant. « Tout cela va finir dans la violence. Per-

ciés de P and O. L'origine du conflit n'est pas safariale. Les nouvelles conditions pro-posées par P and O impliquent même des hausses de salaire appré-ciables. Mais la compagnie exige que les marios travaillent désormais par rotations de vingt-quatre heures, ce qui aboutit à leur supprimer cha-que année vingt-huit jours de réqupération. Les nouveaux horaires ne permettront plus, en outre, les « seconds métiers », tels que chariffeur de taxi ou ouvrier du bâtiment, exercés par nombre d'entre eux.

sonne ne peut plus céder », affirme, de son côté, l'un des huit cents licqu-

Au siège du syndicat, on attend désormais tout d'une grève générale de solidarité des autres ports. Le fonds de secours n'a permis jusqu'ici que le versement de 100 livres (envi-ron 1070 F) à chaque famille de gréviste. Des distributions de vivres ont lieu régulièrement et gratuitement, mais la situation est deven très difficile pour beaucoup.

Ancun incident grave n'a en lieu jusqu'à présent entre grévistes et policiers, ni entre grévistes et nongrévistes, mais le climat pourrait changer rapidement. « Nous voulons rester dans le cadre de la légalité, mais les hommes et les femmes qui font les piquets de grève risquent d'être exaspérés au point de devenir incontrolables », explique M. McCluskie, le président du syndicat. Il n'y a plus désormais accune négociation entre M. McCluskie et le patron de P and O, Sir Jeffrey Sterling Chacun est visiblement décidé à jouer son va-tout.

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### croyalent définitivement immud'habileté. Il devra d'abord montrer nisés », souligne M. Guillen, qui craint que les actuelles tensions sala-

professionnelle sur un « accord de méthode», M. Pierre Guillen, vice-président du CNPF et président de sa commission sociale, ne cachaît pas sa perplexité.

puis d'entreprises (le Monde du 20 avril). Cet acte symbolique per-mettrait à la fois de donner un deuxième souffle à une politique contractuelle plus décentralisée et d'affirmer l'autonomie des partenaires sociaux face au pouvoir politi-que, à cinq jours du deuxième tour de l'élection présidentielle... Mais deux problèmes se posent.

tous les inconvénients d'une négocia-tion qui se situe si près d'une échéance politique. Du côté patro-nal, l'enthousiasme est très mitigé. Alors que du côté syndical le front est loin d'être uni.

série de revendications salariales illustrée par les conflits de la SNECMA, de la Cogema et de Michelin. « Nous sommes redevenus grévo-positifs alors que beaucoup se riales ne finissent par faire tâche d'huile. Surtout si les directions cèdent... Le patronat de la métallurgie (UIMM), dont M. Guillen est le vice-président délégué, observe qu'« une certaine impatience sala-riale » commence à se manifester. En 1987, les salaires horaires ouvriers ont angmenté de 3,5% (soit un gain de 1,1% de pouvoir d'achat), mais en février on comptait 59000 journées perdues du fait des grèves contre 43000 en février 1987...

vue », dit M. Guillen,

#### Transformation contractuelle dans le commerce et la réparation automobiles Ancienneté, tabou grignoté

Un petit coup de tonnerre devait se produire lundi 2 mai avec la signature d'un accord sur une transformation en douceur de la prime d'ancienneté dans le secteur du commerce et de la réparation de l'automobile (un secteur qui recouvre plus de 300 000 salariés et plus de 40 000 entreprises, de petite taille pour la plupert). Cet accord sur un sujet tabou devait être signé par la Chambre syndicale signé par la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobiles (CSNCRA), au nom de sept fédérations patronales, et per FO, la CFDT et sans doute la CGC. La CGT y est, elle, vivement oppo-sée et devait manifester pour cette raison le 2 mai à Paris.

Jusqu'à présent, le taux de la prime d'ancienneté, pour trois prise, était de 3 %, avec une augmentation de 1 % par année jusqu'à 17 % pour vingt ans ou plus. «Un tiers des salariés changent d'employeur chaque année, explique M. Michel Huc, secrétaire général de la fédération de la métallurgie FO, et 50 % ne bénéficient pas de la prime d'ancienneté, ce qui aboutit à une ancienneté movenne de cinq ans. Il était donc préféra de valoriser la carrière dans la profession plutôt que l'ancienneté dans l'embeprise. » Le prime d'ancienneté avait déjà été supprimée en 1986 par la CGC, à la suite d'un accord aigné pour les agents de maîtrise.

A compter du 1ª juillet 1988, salariés qui seront embauchés ou qui n'auront pas trois prise n'auront plus droit à la prime d'ancienneté. Mais ils pourront bénéficier à la même ate d'une prime de formation-ualification s'ajoutant au salaire base en fonction des stages de qualification suivis.

Pour les salariés ayant au juillet 1988 plus de trois ans d'ancienneté, la prime figurant « à part » sur le bulletin de salaire tinuera à être versée, mais contruers a erre varses, mass son évolution sers plus lente: + 0,8 % au 1 suillet 1988, + 0,6 % au 1 juillet 1989, + 0,4 % au 1 juillet 1990 et + 0,2 % au 1 juillet 1991. Au 1 puillet 1992, elle sera gosiées. A compter de cette ∉gelée.». A compter de cette

date, « le montant de la prime d'ancienneté acquise par le sals-né au 30 juin 1992, s'il en bénéficiait à cette date, est transféré dans la prime de formationqualification, qui s'en trouve donc augmentée d'autant » et qui sera intégrée au salaire réel de base.

L'accord comporte des contreparties jugées appréciables par les syndicats. En premier lieu, les salaires minima garantis qui touchent 30 % des salariés
 sont revalorisés de 10 % au 1" juillet (soit 4800 F au coefficient 140 et 5500 F au coeffi-cient 240). Une commission paritaire révisera ces minima chaque engagés à ce que l'écart entre

En second lieu, le « capital de fin de carrière » pour le salarié qui quitte l'entreprise à soixante ens ou au-delà avec une ancienn minimale de dix ana dans la profession (et non dans l'entrepris est sensiblement amélioré. Il équivaut à un pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale variable selon l'ancien-neté: 10% pour dix ans, 40% pour vingt ans, 94 % pour trentesept ans et demi et plus... « Jusqu'à présent, explique général de la Fédération de la métallurgia CFDT, avec vingtdernière entreprise et trente-sept ans at demi dans la profession, le capital était de 89 555 F. Avec l'accord, un salarié qui a trentesept ans et demi dans la profe sion a le droit à un capital versé par l'employeur de 112 236 F, même s'il n'a fait que deux ans dans la dernière entreprise. >

Majoritaire dans la profes FO se plait à souligner que les employeurs ne réalisaront aucune économia. Selon un calcul de la caisse de retraite, le nouveau système coûterait 149 millions de francs contre 147 millions actuellement. Un contrôle syndical est prévu mais la branche est très peu syndicalisée, — sinei qu'un e comité technique de suivi ». Les garages vont-ils jouer l'avant-garde ?

M. N.

#### Chômeurs indemnisés

Baisse en mars

En Franca, le nombre de chômeurs indemnisés à baissé de 1,4% en mars, en données corrigées des variations saisonnières; en données brutes, il est passé de 2294650 fin février à 2254000 fin mars (- 1,8 %) selon l'UNEDIC. Depuis mars 1987 (2314350), il a beissé mars 1987 (2314350), il a beissé de 2,6 %. 1337000 personnes sont indennisées par le régime d'assurance (- 2,9 % en un mois), 190800 reçoivent une allocation d'insertion (+ 2,1 % en un mois), une allocation de solidarité spécifique (- 0,4 % en un mois), l'une et l'autre finencés par l'Etat: 425000 sont des préretraités (- 1,3% en un mois, - 16,7% en un an).

#### Commerce extérieur Légère contraction

de l'excédent japonais

L'excédent japonais des opérations courantes, non corrigé des variations saisonnières, s'est légèrement contracté pour représenter 8,12 miliards de dollars en mars, contre 8,49 milliards un an plus tôt, annonce le ministère des finances. Ce solde positif reste netternent supérieur à celui de février, 6,85 milliards

de dollars. L'excédent du commerce extérieur suit une tendance similaire et atteint, en données non corrigées des variations saisonnières, 9,24 milliards de dollars en mars contre 9,39 milliards un an plus tôt, mais 7,44 milliards en février 1988. Pour l'ansamble de l'exercice budgétaire 1987-1988 terminé au 1" avril, l'excédent des comptes courants revient ainsi à 84,54 milliards de dollars contre 94,14 milliards en 1986-

#### Lait La France

dépasse son quota Seion le Service central des

(SCEES), la France dépasserait de 430 000 tonnes son quota de pro-duction de lait fixé à 25,2 millions de tonnes pour la campagne 1987-1988, qui s'est achevée le 29 mars. Ce dépassement équivaut à des pénalités de 920 millions de francs payables par les producteurs. C'est la deuxième fois depuis l'instauration des quotas, en 1984, que la France ne respecte pas ses références. Pour la campagne 1985-1986, le dépassement s'était traduit par une facture de 370 millions de francs acquittée par cant mille producteurs. Cette année, les pénalités ne devraient pas être prélavées avant juillet.

### **GOVERNO QUÉRCIA**

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES **PUBLIC 8764**

#### **APPROVISIONNEMENT** D'EQUIPEMENTS POUR LIGNE **DE TRANSPORT**

L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 8764, de cadre international, se trouve ouvert et comptera sur des ressources du Prêt n°.
194/IC-BR consenti per la Banque Interaméricaine de
Développement - BID, pour l'approvisionnement de 33.000
unités d'isolateurs du type disque, classement 120 kN; 7.800
unités d'isolateurs du type disque, classement 240 kN. Cat APPEL D'OFFRES PUBLIC est limité aux fournisseurs de produits originaires des pays membres de la BID.

Les normes qui établissent les conditions spécifiques de cet APPEL D'OFFRES devront être retirées, par personne autorisée, moyennant le paiement de 10 000 (dix mille) cruzados, à la Divisão de Tecnologia, Cadastro e Licitação de Material, Rua Bela Cintra, 881, 4°, andar, São Paulo, Brésil, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures.

L'ouverture des documents et des propositions aura lieu à 14 heures, le 5 juillet 1968, Rua Major Paladino, 126, São Paulo,

Direction Administrative

SECRETARIA DE OBRAS

O PacProCOUNT-DOW





SALON INTERNATIONAL DE LA PRODUCTION D'EMBALLAGES EST LANCE UN LANCEMENT QU'IL NE FAUT PAS QUE VOUS MANQUIEZ.

MACHINES MATERIAUX PROCEDES UNIS FTES LES RIENVENIS.



### Marchés financiers

#### M. De Benedetti prend le contrôle du Credito romagnolo

M. Carlo De Benedetti a remporté de haute lutte, le samedi 30 avril, la bataille pour la prise de contrôle de la seconde banque privée commote de la seconde panque prive italienne, le Credito romagnolo, plus comm sous le nom de Rolo, face à un groupe d'opposants réuni sous la houlette de Fiat.

L'enjeu était de taille : à la veille de la création du grand marché uni-que européen, il était important de s'assurer le contrôle du second établissement financier privé en Italie, dont le système est dominé par les

#### L'Institut Mérieux bloqué au Québec

Les commissions des valeurs mobilières du Québec et de l'Onta-rio ont ordonné, jeudi 28 avril, l'interruption de l'offre publique d'achat de 20 % du capital de la société pharmaceutique canadienne CDC Life Sciences par l'Institut Mérieux, - jusqu'à ce que l'institut offre aux autres actionnaires un traitement égal à celui offert à la Caisse de dépôt et placement du

Le groupe français, filiale de Rhône-Poulenc, avait décidé en effet, au mois d'avril, de renforcer sa participation dans CDC Life Sciences qui était jusqu'alors de 12,6 %. Pour cela, il lançait une OPA sur la firme tout en négociant i un accord de reprise des 19,95 % du capital détenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec (le Monde du 15 avril). Les modalités de ce protocole, jugées trop avanta-geuses, sont à l'origine de la suspension de l'opération. Le président de CDC Life Sciences, M. Brian King, s'est félicité de la décision des autorités boursières. La direction de la firme canadienne est d'ailleurs hos-tile à une prise de contrôle de leur firme par l'Institut Mérieux.

plusieurs mois que l'- ingeniere - se battait pour obtenir le contrôle du Rolo, une banque d'Emilie-Romagne qui est de petite taille (dix-huitième établissement finan-cier italien), mais affiche une très bonne rentabilité.

La bataille s'est déroulée à l'occasion du renouvellement d'une partie du conseil d'administration de la banque, dont les statuts interdisent à un actionnaire de détenir plus de 2%. M. De Benedetti a réussi à faire accepter par une longue et tumul-tuense assemblée générale les cinq administrateurs qu'il proposait, ce qui lui permet maintenant de contrô-ler huit des treize sièges du conseil. Mais il a du pour cela se battre contre une - cordée des anciens actionnaires » soutenus par son prin-cipal adversaire dans la péninsule, Fiat, ainsi que par le «roi de la pâte», M. Pietro Barilla, le groupe textile Max Mara, la firme Martini et Rossi, l'Aga Khan et le construc-teur d'automobiles Enzo Ferrari.

Au-delà se son intérêt financier, la victoire sur le Rolo revêt un fort impact psychologique : c'est la pre-mière fois que M. De Benedetti remporte une bataille depuis son échec dans l'assaire de la Générale de Belgique. Au vu des difficultés qu'il rencontrait dans ce dossier, mais aussi des problèmes auxquels il se heurte pour s'emparer de la présidence du premier éditeur de la péninsule, Mondadori, de la tension entre Olivetti et ATT (le Monde du 27 avril), ou des tracas judiciaires sur Buitoni, les observateurs se demandaient si l'homme d'affaires italien avait perdu la «baraka». Le succès du Rolo les rassurera peut-être, d'autant qu'une solution se dessine pour tenter de donner satisfaction aux actionnaires minoritaires de Buitoni SA, en leur permettant de bénéficier d'une procédure de maintien des cours.

MISTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES)

Basa 100 : 31 décembre 1980

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



#### Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction

Le Conseil de Surveillance de Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction - CBC s'est réuni le 28 avril 1988 pour examiner les comptes de l'exercice 1987, sous la présidence de Gilbert SIMONET. Le résultat du Groupe pour l'exercice 1987 s'est élevé à 30,1 milllons de francs (en hausse de 36,2 % par rapport à 1986) et l'activité à 3,8 milliards de francs hors taxes (en hausse de 21,3%). L'évolution du Groupe CBC qui regroupe plus de 3 000 personnes peut s'anatyser depuis sa création en 1982 de la façon suivante:

| (en millions de francs)                         | 1983                 | 1984                | 1985                | 1986                 | 1987                |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Activité<br>Résultat net<br>Trésorerie au 31.12 | 1 086<br>10,8<br>158 | 1675<br>13,1<br>273 | 2362<br>14,7<br>440 | 3 147<br>22,1<br>523 | 3817<br>30,1<br>574 |
| Rentabilité<br>sur capitaux Investis            | 86%                  | 67%                 | 60%                 | 61%                  | 82%                 |

Les perspectives pour 1988 se présentent de façon favorable, le carnet de commandes s'élevant au 1<sup>er</sup> janvier 1988 à 3 293 mil-tions de francs contre 2 779 millions de francs au 1<sup>er</sup> janvier 1987.

NOTRE PREMIÈRE RICHESSE, CE SONT LES HOMMES.



Progression du chiffre au premier trimestre 1988

Le chiffre d'affaires consolidé de Valéo pour le premier trimestre 1988 s'élève à 4 427 millions de francs contre 3 401 millions de france pour la même période de l'exercice précèdent, soit une progression de 30,2 %.

Cette progression de plus de 30 % s'explique par l'entrée dans la périmètre de consolidation des activités thermiques de Chausson et du groupe Neiman, et par une conjoncture automobile très favorable. A structure comparable, le chiffre d'affaires consolidé du premier 1988 de Valée et automobile de premier semestre 1988 de Valéo est en progres-sion de 13,5 % par rapport au premier trimestre de 1987.

Le Monde **PUBLICITÉ FINANCIÈRE** 

Renseignements: 45-55-91-82, peste 4330



#### **BOUSSAC SAINT FRÈRES**

Résultat net : 291 millions de francs

Le groupe Boussac Saint Frères (BSF) est constitué principalement de la société Christian Dior et d'activités industrielles. Ces dernières regroupaient en 1987 Boussac (produits textiles) Peaudouce (articles d'hygiène) et Saint Frères (emballages plastiques, articles de profession)

de procession).

Au niveau consolidé, le résultat courant après impôt a progressé de 72 %,
passant de 75 à 129 millions de francs.

Le résultat net s'est établi à 291 millions de francs contre 175 en 1986, en raison d'éléments exceptionnels comprenant notamment une économie concordataire résultant du remboursement anticipé d'une partie du passif moratorié. La part de BSF dans le résultat not est de 279 millions de frança.

La société mère BSF a euregistré un bénéfice de 213 millions de francs en 1987 contre 125 en 1986.

En 1988, les résultats seront marqués par la cession, intervenue le 7 avril, de l'activité Peaudouce au groupe Moin-lycke pour un montant de 1,96 million de francs.

L'assemblée générale sera convoquée pour le 28 juin.

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES DE LA BOURSE DE PARIS

ndices génér, de base 100 : 31 décembre 1987

|                                 | 22 aml : | 29 avri |
|---------------------------------|----------|---------|
|                                 | -        | -       |
| Valours franç. À rev, variable  | . 107,7  | 108,    |
| Valours industriplies           | . 110,3  | 111,    |
| Valents étrangères              | . 107    | 107,    |
| Pétroles Energie                | . 112,6  | 115,0   |
| Chiale                          | . 108,4  | 108,    |
| Máteflergie, micanique          | . 118    | 1178    |
| Electricité, électronique       | . 122,2  | 121,    |
| Bitiment et matérieux           | . 101,8  | 103     |
| ind. do construent, non aim.    | . 105,9  | 108,    |
| Agro-alimentaire                | . 108,5  | 111,    |
| Distribution                    | . 97,7   | 101     |
| Transports, loisirs, services . | . 117,1  | 117     |
| Assurances                      | . 113,3  | 123,    |
| Crédit bengse                   | . 98,9   | 100,    |
| Siconi                          | . 96,7   |         |
| Immobilier et foncier           |          | 86,     |
| investissement et portefesille  | . 112,5  | 114     |
| Base 100 : 28 décemb            | re 1984  |         |
| Valours franç. à revenu fixe .  | . 103,4  | 102     |
| Emprests d'Etat                 | . 104,8  | 103.    |
| Empresta germada et assistión   | 102,8    | 102,    |
| Sociétés                        |          | 103,    |
| Base 100 en 19                  |          |         |
| Valours franç. à rev. variable  | . 2538,8 | 2565    |
| Valeurs átrængåres              |          | 3 56/   |
| Base 100 on 15                  | 72       |         |

COMPAGNE DES AGENTS DE CHANGE

**BOURSES RÉGIONALES** 

#### Création d'un marché informatisé d'options

SUISSE

La SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange), une Bourse entièrement standardisée et informatisée d'options, sera lancée le 19 mai sur les Bourses suisses.

Les membres de la SOFFEX sont des banques, des instituts financiers et des coartiers. Une simulation d'exploitation est actuellement en cours pour qu'ils puissent se familiariser avec le système. La nouvelle Bourse permettra de négocier les droits d'option et les options de vente sur les actions an porteur, les bons de participation et les bons de jouissance d'entreprises suisses. La liste définitive de ces titres n'a pas encore été arrêtée. Le système reteuu pour les options SOFFEX correspond an achéma américain en vertir daquel les options d'achat (call) ou de vente (pur) peuvent être réalisées à n'importe quel moment avant l'échéance fixée. Une prise d'option est accompagnée du versement d'une prime que l'auteur de l'option abandonne s'il renonce à la transaction. La SOFFEX appartient aux cinq premières banques suisses et à l'Association tripartite Bourses représentant les places boursières de Zurich, Bâle et Genève. Une soixantaine de banques et de courtiers s'y sont affiliée.

#### **BILAN HEBDOMADAIRE** DE LA BANQUE DE FRANCE

| Principeux postes sujets à ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ristion       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (en millions de francs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 avril      |
| Total actif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 680 912       |
| dont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223 347       |
| Disponibilités à vue à l'étrenger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 532        |
| ECU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 430</b> |
| Avances au Fonde de stablésa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47            |
| tion des changes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 858        |
| recevoir du Fonds euronéen de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| coopération monétaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 920        |
| Concours au Trésor public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 640        |
| Titres d'Etat (bons et obliga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| tions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 189        |
| Autres titres des marchés moné-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| taire et obligataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350           |
| Effets privés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 829       |
| Effets en cours de recouvrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 695        |
| Total pessif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 690 912       |
| dont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Billets on circulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219 114       |
| Comptes courants des établisse-<br>ments astreints à la constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| de réserves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 557        |
| Compte courant du Trésor public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 301        |
| Reprises de liquidités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 432        |
| Compte spécial du Fonds de sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| bilisation des changes - Contre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| partie des allocations de droits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| de tireges spécieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 180         |
| ECU à livrer au Fonds européen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.000        |
| de coopération monétaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 056        |
| avoirs publics en or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 259 363       |
| ANNUAL STREET, STREET, SALAR S | 200 303       |

TAUX DES OPÉRATIONS Teax de la dernière anécetion ser appel d'offres ............ 7,25 % Tanz des persions à sept jours . 7,75 % Taxx (Feacospts .......... 9,50 % Tamz des avances sur titres .... 10,50 %

### TOKYO, 2 mai 1

Nouveau record La Bourse a terminé en hausse pour

la troisième séance consécutive, grace à des achats de titres de haute technologie et de valeurs à forte capitalisation logie et de valeurs a forte capitatisation en retard sur le reste de la cote. L'indice Nikkei a gagné 106,16 points (+ 0,36 %) atteignant un nouveau sommet à 27 669,72. Il s'était déjà adjugé 75,42 points pendant la demi-séance de samedi 30 avril 900 millions seance de samedi 30 avril. 900 milions d'actions ont été échangées contre 450 millions samedi. «La situation de l'offre et de la demande est favorable dans un environnement économique positif», faisait remarqer un banquier au terme de la journée. Toutefois, il faudra attendre vezdredi 6 mai pour savoir si le mouvement de hausse va se savoir a le mouvement de nausse va se poursuivre. En effet, mardi, mercredi et jeudi, les marchés japonais seront clos en raison de l'êtes maticales. Cette Golden Week fait suite à un autre jour chômé (vendredi 29 avril) pour la célébration de l'anniversaire de

| VALEURS                                                                                                     | Cours du<br>30 avril                                                      | Cousds<br>2 mai                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aksi<br>Bridgestone<br>Conos<br>Fuji Busk<br>Honde Monors<br>Messuchital Huny<br>Sany Corp.<br>Towan Messus | 621<br>1 480<br>1 310<br>3 350<br>1 830<br>2 780<br>720<br>6 550<br>2 420 | 640<br>1 470<br>1 340<br>3 390<br>1 850<br>2 800<br>740<br>5 650<br>2 410 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

 Belgique: prolongation de POPA des AG sur Assabel. — La troisième OPA lancée par le groupe belge des Assurances générales (AG) sur l'ensemble des titres d'Assubel Vie a été prolongée insurance 27 mai la preposition à d'Assubel Vie a été prolongée jusqu'an 27 mai. La proposition à 7 380 francs beiges (1 180 francs français) était effective initialement du 20 avril an 2 mai (le Monde du 21 avril). Le groupe AG tente ainsi pour la trossiène fois de prendre le contrôle d'Assubel Vie. Cette offensive a débuté à la fin de l'année dernière après l'annosce du rapprochement de cette compagnie d'assurances avec les AGF.

es AGF.

Progression de 9,3 % des résultats des AGF.

It groupe des ASSUrances générales de France (AGF) a enregistré un bénéfice net consolidé (part du groupe) pour 1987 en progression de 9,3 % sur l'année précédente, à 1,75 milliard de francs contre 1,601 milliard de francs en 1986. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires coasolidé de 29,186 milliards de francs, en hausse de 15 % sur l'année précédente, dont 2,5 % sont dus à l'acquisition du groupe de compagnie d'assurances Sentry en Grande-Breisgne. Les fonds propres du groupe, y compris le résultat de l'exercice, sont passés de 7,553 milliards en 1986 à 9,142 milliards de france en 1987.

Légère hausse de bénéfice de

francs en 1987.

• Légère hannse du bénéfice de Schneider. — Le groupe Schneider a dégagé en 1987 un résultat net consolidé, part en groupe, en hausse de 3,18 % sur 1986, 324 millions de francs. Pour Schneider SA, holding industrielle en groupe Schneider (Spie-Batignolfes, Jeu mout-Schneider et Merlin-Gerin), le résultat net de 1987 s'est établi à 108,7 millions de francs contre 605,6 millions en 1986, année qui 605.6 millions en 1986, année qui

avait enregistré 537,4 millions de plus-values.

• Angmentation de 6,5 % du bénéfice d'Asystel. – Le groupe Asystel, société de services et d'ingénierie informatique, a emregistré en 1987 un résultat net en progression de 6,5 % à 19,7 millions de francs contre 18,5 millions en 1986. Le chiffre d'affaires consolidé en 1987 s'est filevé à 420,2 millions contre 298 millions en 1986, en hansse de 41 %. Ces chiffres a capitaquent par l'impact de la consolidation des activités microinformatiques rachetées au groupe IBI. en Grande-Bretagne et en Belgique.

informatiques rachetées au groupe IBL en Grande-Bretagne et en Belgique.

• SABIC: explosion des bénéficea. - 1987 a été une année faste pour la SABIC (Saudi Basic Industries Corporation), groupe saoudien chargé d'exploiter toutes les activités du royaume dans les matières de base, pétrolé excepté. Ses bénéfices ont littéralement explosé pour atteindre 1,08 milliard de francs), soit largement quatre fois plus que l'année précédente (243,89 millions de rials). La conjoneure dans la pétrochimie a été excellente, il est vrai. Mais l'entrée en fonctionnement de nouvelles usines (butène, amoniaque) et l'angmentation de la capacité de plusieurs unités existantes, ont fortement aperu les tounages vendus. Le doublement du chiffre d'affaires en témoigne, qui est passé de 3,69 à 8 milliards de fraits). Four la première fois de son histoire, la SABIC va douc vetter des dividendes copieux à ses actionnaires, soit essentiellement le Royaume wahabite et quelques groupes occidentanx et extréme-orientaux minoritaires impliqués dans des joint ventures, comme Emchem (Italie), Mobil (Etats-Unis), Missubishi (Japon), Shell Oil (Etats-Unis).

### **PARIS:**

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Second marché (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |  |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                                                              | Demitr<br>cours                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                                                                                                  |  |  |
| AGP. S.A. Ament & Associan Asystel B.A.C. B. Demachy & Assoc. B.I.C.M. B.I.P. Boinos Bolioni Technologian Bolioni Technologian College de Lyan College de Lyan College CA L-Ga-R. E.C.L. C.A.T.C. C.D.M.E. C.E.G.D. C.E.G.E. C.E.G.D. C.E.G.E. C.E.G.D. C.E.G.E. C.E.G.D. C.E.G.E. C.G.L. C.G.L. C.G.L. C.G.C. C.G.L. C.G.C. C.G.L. C.G.C. C.G. C.G.C. C.G. C. | 282 10<br>400<br>295<br>440<br>390<br>620<br>438<br>275<br>698<br>740<br>1196<br>635<br>485<br>1130<br>248<br>127 40<br>788<br>127 40<br>164<br>1125<br>590 | 290 400 425 390 620 277 700 1160 630 487 1140 250 127 50 790 540 160 1200 586 481 286 50 288 | BIZ bit. Meast Service La Comenced Sectra. La gd fivre du mois Loca Investissement Localine Investissement Localine Meris Investissement Sectific Sections Investige Sections Investige Sections Investige Sections Investige Sections Sectio | 141<br>190<br>(93<br>227<br>273<br>146 50<br>297<br>100<br>315<br>136 50<br>447<br>211 20<br>485<br>167<br>310<br>96 50<br>1185<br>140<br>296<br>540<br>1185<br>1100<br>11380 | 141<br>153<br>191<br>240<br>281<br>146<br>297<br>107<br>320<br>131<br>448<br>215<br>465<br>170<br>310<br><br>790<br>155<br>154<br>140<br>6<br>305<br>639<br>1185 |  |  |
| Create Dates Dates Despir Develop Deve | 350<br>133 80<br>3430<br>896<br>638<br>840<br>122 30<br>20 80                                                                                               | 347<br>132 70<br>3430<br>995<br>820<br>845<br>117 80                                         | S.M.T. Goupil Sodintorg Supra TF 1 Uniting Union Finance, do Fr. Valouss da Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208<br>715<br>270<br>188<br>114<br>449 50                                                                                                                                     | 201<br>715<br>286<br>190<br>114 50<br>448 60                                                                                                                     |  |  |
| Financi<br>Guintali<br>Guy Dugmana<br>LC.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420<br>580<br>880<br>230<br>170                                                                                                                             | 436 80 d<br>550<br>880<br>226<br>170                                                         | 36-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |  |

Marché des options négociables le 29 avril 1988

| lombre de contrat | s:5578   |                 |           |                  |           |
|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
|                   | PRIX     | OPTIONS D'ACHAT |           | OPTIONS DE VENTE |           |
| VALEURS           | exercice | Juin            | Septembre | Juin             | Septembre |
|                   | EIEIGG   | dernier         | dernier   | dernier          | dernier   |
| xor               | 400      | 48              | 60        | 18               | 49        |
| Œ                 | 280      | 3,35            | 8         | -                | l -       |
| f-Aquitaine       | 280      | 16              | 22        | -                |           |
| farge-Coppée      | 1 100    | 93              | -         | 35               | -         |
| ichelia           | 180      | 18              | 25        | 8                | 16,50     |
| Mi                | 1 706    | 238             | 386       | 155              | -         |
| nias              | 368      | 16,50           | 32        | 31,50            | ! - !     |
| ngeot             | 920      | 162             | 185       | 16               | 36        |
| int-Gobain        | 440      | 6,15            | 14        | -                | 42        |
| courson-CSF       | 152      | 25              | 30        | 3                | 7         |

#### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 29 avril 1988

| lombre de contrats | : 63 799                 | •           |                  |                 |  |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| COURS              |                          | ÉCHÉ        | ANCES            |                 |  |
| COURS              | Juin 88                  | Sept        | L 88             | D6c. 88         |  |
| Pernier            | 101,15 100<br>101,60 100 |             | 1,40<br>1,85     | 99,85<br>100,25 |  |
|                    | Options                  | sur notiona | eí               |                 |  |
| RIX D'EXERCICE     | OPTIONS D'ACHAT          |             | OPTIONS DE VENTE |                 |  |
|                    | Jain 88                  | Sept. 88    | Juin 88          | Sept. 88        |  |
| 00                 | 1.55                     | 2           | 0.37             | 1.63            |  |

#### **INDICES**

**CHANGES** Dollar: 5,71 F 1

Le dollar a progressé lundi 2 mai à Tokyo où après avoir ouvert à 125,10 yeas, il terminait la journée à 125,27 yeas contre 124,82 yeas jeadi 28 avril (le marché étant fermé vendredi dernier). A Londres, l'activité était inexistante en raison du Bank Holiday. A Paris la devise américaine demeurait ferme à 5,71 F., contre 5,6710 au fixing de vendredi et 5,70 quelques heures plus tard à New-York.

FRANCFORT 29 swil 2 mai Dollar (ca DM) .. 1,6780 1,61 TOKYO 29 avril 2 mai Dollar (en yens) .. dus 125,27 MARCHÉ MONÉTAIRE

(effets privés) Paris (2 mai). . . . . 711/16-73/4% 

| BOURSES                                               |
|-------------------------------------------------------|
| PARIS                                                 |
| (INSEE, base 100 : 31 dec. 1985)                      |
| 28 avril 29 avril                                     |
| Valeurs françaises 110,7                              |
| Valeurs étrangères . 110,5                            |
| C'a des agents de chauge<br>(Base 100 : 31 déc. 1981) |
| (Base 100 : 31 déc. 1981)                             |
| Indice général 313,7 312,5                            |
| NEW-YORK                                              |
| (Indice Dow Jones)                                    |

-man start de la

A SHE San San San San San

-- 104

and agreement

86

Arrive ( com.

28 avril .. 2041,28 2032,32 (Indice • Financial Innes»,
28 avril 29 avril
Industrielles . . . 1 444,7 1 443,9
4 fines d'or . . . . 211,1 266,4
28,70 90,50 LONDRES TOKYO

27 509.54 27 669.72

Nikited Dow Jones ...

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| 5,7130<br>2 4,6584<br>8 4,5638 | + 39<br>- 51<br>+ 199 | + 45<br>- 28<br>+ 179           | + 69<br>- 94<br>+ 312                      | + 85                                                   | Rep. + e<br>+ 150<br>- 265<br>+ 983 | + 238<br>- 182<br>+ 985                                                         |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 4,6584<br>8 4,5638           | + 159                 | - 28                            |                                            | - 59                                                   | - 265                               | - 182                                                                           |
| £ 45638                        | + 159                 |                                 |                                            |                                                        |                                     |                                                                                 |
|                                |                       |                                 |                                            | _                                                      |                                     |                                                                                 |
| 8 3,4006<br>6 3,0324           | + 127                 | + 145                           | + 247                                      | + 271<br>+ 207                                         | + 738                               | + 896                                                                           |
| 7 16,2764                      | + 213                 | + 419                           | + 449                                      | + 788                                                  | +1 453                              | +1 922                                                                          |
| 4 4,5678                       | - 89                  | - 4                             | - 195                                      | - 150                                                  | - 623                               | - 511<br>- 114                                                                  |
|                                | 3 4,9953<br>4 4,5678  | 3 4,8953 + 281<br>4 4,5678 - 80 | 3 4,9953 + 201 + 221<br>4 4,5678 - 80 - 44 | 3 4,6953 + 261 + 221 + 389<br>4 4,5678 - 80 - 44 - 195 | 3 4,6953 + 281 + 221 + 389 + 417    | 3 4,6953 + 261 + 221 + 389 + 417 +1 146<br>4 4,5678 - 80 - 44 - 195 - 150 - 623 |

#### TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U 615/16     | 7 1/16 7 1/16                           | 7 3/16 7 1/8                 | 7 1/4 7 7/16 7 9/16                          |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| DM 3 1/8        | 3 3/8 3 1/4                             | 7 3/16 7 1/8<br>3 3/8 3 5/16 | 7 1/4 7 7/16 7 9/16<br>3 7/16 3 9/16 3 11/16 |
| Floria 3 3/4    |                                         | 3 3/0   3 3/10               | 3 7/16 3 9/16 311/16                         |
| 7 3 3/4         | 4 1/4 4                                 | 4 1/8 4                      | 4 1/8 4 1/8 4 1/4                            |
| FB (100) 5 3/4  | 6 1/4   6 1/16                          | 6 3/16 6 1/16                |                                              |
| IS 1 3/4        | 2   2 1/16                              | 2 3/16 2 1/8<br>9 5/8 9 7/8  | 6 3/16 6 1/8 6 1/4<br>2 1/4 2 3/8 2 1/2      |
| L(1000) 7 3/4   | 8 1/4 9 1/8                             | 2 2/20 2 2/2                 | 2 4/2 2 3/3 2 4/2                            |
|                 | 2 47 1 2 3/2                            | 7 3/0   7 //8                | 10 1/4 10 5/8 11                             |
| £ 6 3/4         | 8 1/4 9 1/8<br>7 7 7/8<br>713/16 8 1/16 | 8 1/8 8 1/8                  | 8 5/16 8 1/2 8 3/4                           |
| F. franc 711/16 | 7 13/16 8 1/16                          | 8 3/16 8 3/16                | 8 5/16 8 3/8 8 1/2                           |

Ces cours pratiqués sur le marché imerbançaire des devises nous sont indiqués ez fin de matinée par une grande banque de la place.

••• Le Monde • Mardi 3 mai 1988 31

### Marchés financiers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DU 29 AVRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours relevés<br>à 17 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C.N.E. 3% 3840 3840 3841 + 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | èglement mensuel  Computer VALEURS Cours Premier Premier Cours Premier Cours Premier Cours Premier Cours Premier Cours Premier C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1980   C.F. F. F. 1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   198  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 多时以下的"多路通过的"————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comptant (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SICAV (selection) 29/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALEURS % da valeurs Cours Damier valeurs Cours Denier cours  VALEURS Cours Denier cours  Oct. 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rs VALEURS pric. cours VALEURS Frais Incl. net VALEURS Frais Incl. net Prais Incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Combined   199   122   144   142   142   142   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Assessment |
| Allemagne (100 DNO) 338 580 338 910 328 950 348 79ice (rançaise (20 tr) 502 506 848 500 16 233 313 16 243 16 850 18 600 79ice (rançaise (20 tr) 502 506 79ice (rançaise (20 tr) 502 507 506 79ice (rançaise (20 tr) 502 70 506 79ice (rançaise (20 tr) 502 70 506 79ice (rançaise (20 tr) 502 70ice (rançaise (20 | Material Street   10 70   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10 50   10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Le Monde

#### **ETRANGER**

3 Un évêque maronite iné au Liban. 6 Le 1º mai dans le monde. DÉBATS

2 « Face à Le Pen, un projet républicain », par Jean-Pierre Chevenement ; ∢ Le pari des trois écoles », par Bertrand Girod de l'Ain.

#### POLITIQUE

Pascua.

8-9 La campagne présidentielle : le 1º mai du Front national et les manifesta tions hostiles à M. Le Pen. 10 Les suites de l'∢effet »

12 La situation en Nouvelle-Calédonie.

#### SOCIÉTÉ

13 La vente libre des seringues a modifié le compor ent des toxicomanes. Un virus du SIDA a été découvert chez des chim-

14 Un ressortissant du Bangié politique par la justice.

16 Un festival international de musique à Sarrebourg. Danse : Neumeier vu par

Béjart. 17 Calendrier.

Communication : le Marché international des programmes de télévision.

#### ÉCONOMIE

26 La décision de l'OPEP est reportée au 8 iuin. 27 Le RES, antidote contre

les OPA. Sombres pronostics pour l'économie allemande. 29 La grève des marins de Douvres.

30-31 Marchés financiers.

#### **SERVICES**

Abonnements . . . . . . . 2 Campus ..........20 Météorologie . . . . . . . . . 19 Radio-télévision ...... 19

Spectacles .......... 18

#### MINITEL

e La Nouvelle-Calédonie dans l'œil du cyclone

vatre pronostic ... PRO Abonnez-vous au Monde

Actualité. International. Bourse. Jeux. PNAIM. Campus.

3615 Tapez LEMONDE

NICARAGUA: interruption des pourparlers

#### Le président Ortega menace la Contra d'une nouvelle offensive militaire

MANAGUA de notre correspondant en Amérique centrale

mais le ton a monté brusquement entre le gouvernement sandiniste et la Contra à la suite de l'êchec de la réunion qui s'est tenue du 28 au 30 avril à Managua entre les représentants des deux belligérants. Exaspéré par l'attitude des rebelles qui ont rejeté les propositions gouverne-mentales, le président de la République, M. Daniel Ortega, a menacé, dimanche le mai, de lancer contre les adversaires de la révolution sanliste une offensive militaire d'une ampleur sans précédent.

S'adressant à plusieurs milliers de personnes dans le cadre des cérémo-nies de la fête du travail, M. Ortega a déclaré que si, le 30 mai - date de la fin de la trêve de soixante jours, en vigueur depuis le le avril - il n'y avait pas d'accord sur le cessez-lefeu définitif, le . peuple en armes » serait mobilisé tout entier pour infliger une défaite militaire à la guérilla antisandiniste. Au cours des derniers jours, on a pu constater de nonveaux recrutements massifs pour le service militaire, ce qui a provoqué des inci-dents, de plus en plus de jeunes refusant de répondre à l'appel sous les

Les réservistes sont également convoqués en plus grand nombre que d'habitude, et le ton est rede-

venu nettement plus belliciste dans les organes de presse officielle.

Les autorités sandinistes ont été particulièrement agacées par la décision des cinq dirigeants de la Résistance nationale — le nom officiel de la Contra - de ne plus revenir à Managua tant que - le climat politique ne sera pas plus propice.

Le chef de la délégation rebeile,
M. Adolfo Calero, faisait ainsi allusion aux divers incidents survenus ces derniers jours. Notamment le différend entre Tomas Borge, ministre de l'intérieur, et José Castillo, directeur de Radio Corporacion (opposition). Mécontent des commentaires favorables à la Contra sur cette chaîne de radio, M. Borge a convoqué vendredi le journaliste à son domicile pour lui signifier sa désapprobation à coups de poing...

#### Gagner du temps

Des incidents plus sérieux s'étaient également produits entre la police et des ouvriers du bâtiment qui ont entamé une grève de la faim pour obtenir des augmentations de salaires. Le syndicat du bâtiment est en grève depuis plus de deux mois, ce qui a provoqué une montée de la tension entre le gouvernement et les quatre centrales syndicales proches de l'opposition. Au point que plusieurs milliers de travailleurs nicara-guayens ont défilé dimanche dans les rues de la capitale.

Les Contras auraient souhaité rencontrer les dirigeants syndicaux et les partis d'opposition, mais les autorités avaient établi un cordon sanitaire efficace pour empêcher tout contact, estimant qu'ils étaient venus à Managua pour « négocier un cessez-le-seu désinitif et non pour

mener une campagne politique. Les trois jours de négociations intenses n'ont cependant même pas permis de parvenir à s'entendre sur les modalités de la trève actuelle. La Résistance nationale a rejeté les offres du gouvernement qui propo-sait de recourir au service de la Croix Rouge internationale pour fournir une - alde humanitaire aux guérilleros (6 000 à 10 000 hommes, selon les sources). Cette aide accordée à la Contra par le Congrès des Etats-Unis consiste essentiellement en produits alimentaires, médicaments et vêtements. Les rebelles estiment que seule une société privée bénéficiant de leur

le proposaient les sandinistes. En fait, on a pu constater une fois de plus que personne ne semble vrai-ment souhaiter le succès de ces négociations. L'une et l'autre partie cherchant à gagner du temps pour renforcer leur position sur le terrain et sur la scene internationale, en particulier aux Etats-Unis, où la campagne électorale a relégué pour l'ins-tant le Nicaragua au second plan.

BERTRAND DE LA GRANGE.

confiance peut mener à bien cette opération. Ils ont également refusé

de prolonger la trêve jusqu'au 30 juin (au lieu du 31 mai), comme

#### Accord salarial à la COGEMA

Le travail devait reprendre normalement dans toutes les mines de la COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires) le lundi 2 mai. Après de longues discussions et notamment la nomination d'un médiateur par le tribunal de Versailles, un accord a été signé entre la direction et les syndicats CGT et CFDT, qui représentent la très large majorité des mineurs

Cet accord reprend les propositions faites par la direction, d'aug-mentation des salaires de 2 % en niveau (1,1 % au 1= avril, mais à compter du 1= février pour les bas salaires et 0,9 % au 1ª novembre) et 3,7 % en masse. D'autre part, les mesures particulières sont prévues pour les salaires les plus bas, notamment un minimum de 80 000 F brut par an, hors avantages en nature; les indemnités de chauffage et de logement et les primes de rendement pour le personnel ouvrier vont être augmentées; enfin, la structure de rémunération des ouvriers sera simplifiée (les nombreuses primes représentant près de 40 % du total).

Après plusieurs mouvements de grève, 300 mineurs venus d'abord de Lodève (Hérault) puis de Crouzille (Haute-Vienne) et de Mortagne (Vendée) avaient bloqué le siège de la société à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), à l'appel de la CGT. Ils avaient libéré les accès jeudi 28 avril, à la demande du tribunal de Versailles et ils ont évacué les lieux après la signature de l'accord.

#### -Sur le vif-

#### A histrion, histrion et demi

Où on va, là ? ils sont compiètement déboussolés, les coliègues dans les médias. Qu'est-ce que c'est que ce cirque autour de Le Pen ? Oh ! pardon, de M'sieur Le Pen, enfin, je veux dire : de M'sieur le président du FN. Il y a dix jours encore, chaque fois qu'il passait à la radio, à la télé, fallait désinfecter le studio à la javel, on lui parlait en se bouchant le nez, on le balayait dans les coins, lui et ses quatre tondus et trois excités, bouffeurs de bicots et de

Depuis qu'on sait combien ils sont, on s'aplatit, on s'ecrase, on se tortille, on se contorsionne en courbettes, en génufiexions, et on se perd en conjectures stupéfaites sur un score qui, pourtant, ne devrait étonner personne. Du coup, il ne se sent plus peter, pépère. On n'entend, on ne voit plus que lui, le gros berger de Domrémy porté, dopé par ses voix : les voix de ses partisans vociférant hier aux Tuileries sous une pluie battante pour sortir cette pauvre France droguée, sidatisée, cette France prosti-tuée, de sa fange.

Faites caffe, les confrères. n'allez pas vous interroger devant lui sur la fin du gaullisme : où c'est qu'il est passé, le grand Charles ? Déjà qu'il parle de luimême à la troisième personne et qu'il porte sa résistance en écharpe, il va vous le retrouver vite fait : le général, c'est lui, le général Jean-Marie d'Arc.

C ...

200

- - 10gF

\* . . . \*\*

- 4-3

1970

Remarquez, on n'a pas fini de rigoler. Avec l'OPA de Pasqua sur la boutique à mon Jacquet. pousse-toi de là que je m'y mette, ça va saigner, à droite. D'autant qu'on paut faire confiance à mon Mimi pour tourner voluptueusement le couteau dans la plaie, avant d'y verser généreusement le sel d'un retour à la proportionnelle. Un histrion, Le Pen ? Le plus cabot des trois n'est peut-être pas celui qu'on CITOIT.

CLAUDE SARRAUTE.

 Un gendarme du GSPR tué au volant d'une voiture de M. Mitdu Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) a été tué, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril, dans un accident de la route. Au volant de l'une des deux Renault 25 blindées utilisées par M. François Mitterrand, il revenait de Lille, en direction de Paris, après le candidat socialiste. Cependant, le retour de M. Mitterrand avait toune devant être utilisée qu'en cas ment blessé.

d'empêchement maieur, brouillard notamment. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin, sur l'autoroute, à hauteur de Roye (Somme). La Renault 25, qui roulait à vive allure, a percuté un camion. Décédé, le conducteur, Robert Desplanche, âné de trente-six ans, gendarme depuis douze ans, avait effectué plusieurs séjours à Beyrouth avec l'escameeting tenu, vendredi soir, par le avant d'être nommé à l'Elysée. Son passager, également gendarme et membre du GSPR, Maurice Laurent, jours été prévu par avion, la voiture agé de trente-deux ans, a été légère-

#### TUNISIE

#### Adoption de la loi sur le multipartisme

**TUNIS** 

de notre correspondant

La Chambre des députés a adopté, le jeudi 28 avril, une loi ins-titutionnalisant le multipartisme. Le texte officiel de la nouvelle législation, la première du genre en Tuni-sie, n'a pas été rendu public. Selon les extraits qui en ont été publiés par les extraits qui en ont été publiés par la presse, elle soumet la création d'un parti politique à un certain nombre de conditions dont on retiendra surtout que chacun devra res-pecter l'« identité arabo-islamique» de la Tunisie, mais qu'aucune formation proprement slamique ne sera autorisée.

L'article 3 dispose, en effet, qu' « aucun parti n'a le droit de se référer, dans ses principes, ses objectifs, son action ou son pro-gramme, ni à la religion, ni à la langue, ni à une race, ni à une région ». En revanche, en vertu de l'arti-

cle 2, tout parti devra s'engager à « agir dans le cadre de la légalité constitutionnelle et de la loi et est tenu de respecter et de défendre notamment l'identité araboislamique, les droits de l'homme. le régime républicain et tous les acquis de la nation, notamment le code du statut personnel -. Ce code, promulgué en 1956 et abolissant la répudiation de la femme au profit du divorce, est contesté par les isla-

Sur le financement des partis, la iégislation exige que « tout don ou offrande » soit signalé au ministère de l'intérieur afin, a expliqué lors des débats M. Slaheddine Baly, ministre de la justice, d'empêcher toute ingérence étrangère ». Celleci peut être de toute sorte, mais les regards se tournent essentiellement vers les islamistes, accusés par le précédent régime d'inféodation à

#### **BOURSE DE PARIS**

#### Matinée du 2 mai

#### Effritement dans le calme

Dans un marché calme, même terne, les valeurs françaises se sont effritées doucement. Après un repli de 0,17 % initialement, l'indicateur instantané cédait 0,31 % à la fin de la matinée. A la bausse figuraient La Redoute (+ 4,9 %), Nord Est (+ 3,5 %). Presses de la Cité (+ 3,5 %). Fromageries Bel (+ 3,3 %), TRT (+ 2,6 %), Comptoir des entrepreneurs (+ 2,6 %) et Michelin (+ 2,4 %). En baisse on notait Ecco (- 3,3 %), Europe 1 (-2,9%), Dumez (-2,8%), Cétélem (-2,8%), Chargeurs (-2,7%) et SAT (-2,2%).

Les trois principaux partis de l'opposition, le Mouvement des démocrates socialistes, le Parti comrauniste et le Parti de l'unité poputaire, ne se sont pas encore pro-noncés en attendant de prendre connaissance du texte officiel. Néanmoins, cinq jours avant le vote, le MDS avait publié un communiqué reprochant au projet de loi de soumettre les partis reconnus à des « entraves, restrictions et contraintes » et d' « être en contradiction avec celui de pacte national dans la mesure notamment où, s'il est adopté et appliqué tel quel, il écarterait certains courants déterminés qui ont une présence réelle et les priverait de leur droit légitime

(Intérina)

#### M. Ben Salah gracié

Le président tunisien Zine el Abidine Ben Ali a décidé, samedi 30 avril, de gracier l'ancien ministre de l'économie nationale, M. Ahmed Ben Salah, condamné en 1970 à dix ans de travaux forcés pour haute trahison, et qui s'était évadé de la pri-son le 5 février 1973. Le chef de l'Etat a décidé d'annuler le reliquat de la peine à laquelle l'ex-ministre avait été condamné, a annoncé le ministre d'Etat à la justice, M. Sla-heddine Baly, à l'issue d'un entretien avec M. Ben Ali. - (AFP).

[Agé de soixante-deux ans, M. Ahmed Ben Salah, qui vit en Suisse depuis quinze ans, a été l'artisan de la politique de développement de la Tunisie en tant que ministre de l'économie et du Plan de 1960 à 1969. A la suite de l'échec de su politique de coonfertre. l'échec de sa politique de «coopérativi-sation» à outrance, Bourguiba l'avait fait juger et condamner. Fondateur dans les amées 70 du Mouvement de l'unité populaire (MUP), parti non recomm mais toléré aujourd'hni encore, M. Ben Salah s'est vu restituer, il y a quelques jours, son passeport tunisien.]

Le numéro du « Monde » daté 2 mai 1988 a été tiré à 505 144 exemplaires

#### Initié! Préciser VOLVIC.

« Et ie ne suis pas le seul !... Chez mes amis sommeliers, VOLVIC fait des adeptes au grand plaisir des connaisseurs... » **VOLVIC CHEZ** PETRUS

Paris 17¢ Elle accompagne les meilleurs plats de Parl

ABCD

#### **EN BREF**

• CORÉE DU SUD : prochain remaniement gouvernemental. -Les principaux dirigeants du Parti de la justice et de la démocratie, au pouvoir, ont démissionné, lundi 2 mai, à la suite du revers électoral subi par la élections législatives du 26 avril. Le président Roh Tae Woo devrait, par ailleurs, remanier son gouvern d'ici la fin de la semaine. Enfin, de violents affrontements entre policiers et ouvriers réclamant la liberté syndicale ont eu lieu dimanche 1º mai à Sécul. - (Reuter, AFP.)

• INDE : une clinique pour enfants s'effondre (50 blessés graves). – Au moins 50 enfants ont été grièvement blessés, le lundi 2 mai, lorsqu'une clinique s'est partiellement effondrée dans l'Etat de Jammu et Cachemire (nord de l'Inde), a rapporté l'agence de presse indienne PTI. Selon PTI, l'armée et les pompiers ont été dépêchés sur le lieu du drame pour tenter de sauver les enfants encore ensevelis sous les décombres. Au moment de l'accident, qualque 200 enfants étaient hospitalisés. — (AFP.)

● ESPAGNE : attentat à Barcelone : au moins onze blessés. -Au moins onze cersonnes, notamment des policiers et des pompiers, ont été blessées, lundi 2 mai à Barceione, lors d'un attentat à l'explosif revendiqué par l'organisation catalane Terra Lliure (Terre libre), annonce-t-on de source policière. Une explosion a eu lieu lundi peu après 2 heures du matin dans les locaux d'une succursale de banque. Un appel à un journal, fait au nom de

Terra Lliure, indiquait qu'un deuxième engin avait été déposé. Ce dernier a fait explosion quelques minutes plus tard lorsque la police et les pompiers se trouvaient sur place. - (AFP.)

 Trois membres présumés de l'ETA écroués à Paris. - Après José Félix Perez-Alonza, inculpé vendredi, notamment de tentative d'homicide sur la personne d'un fonctionnaire de police (le Monde du sumés de l'ETA ont été transférés de Bayonne à Paris samedi matin 30 avril. Il s'agit de Maîté Bergara, vingt-neuf ans, Chantal Bernadette, vingt-trois ans et Nadine Soronto, vingt-quatre ans, interpellées quelques jours avant dans le cours de l'enquête qui a fait suite à l'arrestation de Perez-Alonzo. Elles ont été inculpées par M. Michel Legrand, juge d'instruction chargé de la lutte antiterroriste, d'association de malfaiteurs et écrouées. D'autre part, un Basque espagnol, Aitor Othizalui aussi d'avoir été en relation avec Perez-Alorizo, a été arrêté vendredi et placé en garde à vue à Hendaye.

 Attentats en Corse contre cing villas en construction. - Cinq pavilions en cours de construction ont été fortement endommagés dans naccia (Haute-Corse). Ces bâtiments étaient destinés à des cadres d'Elecdécouvert sur les lieux des inscrip-tions signées FLNC et proclamant :



#### FRANCE AFRIQUE LE SEPTENNAT DÉCISIF

« GÉOPOLITIQUE AFRICAINE N° VIII »

- Quand l'importance nouvelle du multilatéral oblige la France à passer une vitesse.
- Quand les entreprises s'engagent à Paris (le CNPF) et à Bruxelles (le groupe des 7).

En librairies: 80 FF (diffusion: éditions Albin-Michel). Par correspondance:

100 FF fco. au « Livre Poste », 2, rue H.-Heine, 75016 Paris. Abon. : France et Europe : 300 FF. Afrique francophone : 350 FF. Règlement des abonnements : chèque bancaire ou postal à l'ordre de : Eurafrica News, à faire parvenir à : Géopolitique africaine ».

6 & 8, square Sainte-Croky-de-la-Bretonnerie - 75064 Paris

#### UN IMMENSE MARCHÉ S'OUVRE APPRENEZ LE Pékin, Shanghai, Canton.,

Une année de septembre 88 à juin 89. Débutants et evances de 18 à 40 ans - Clôture 25 mai - Doc. contre 3 timbres CEPES 57, rue Charles-Latithe, 92200 Neully 47.45.09.19 ou 47.22.94.94.

### SCIENCE **DESSOUS DU TAPIS** VERT 5000 millionnaires de trop!

**EGALEMENT AU SOMMAIRE** DU NUMÉRO DE MAI:

**CANCER: LES FAUX ESPOIRS NIÇOIS** 

**Enquête exclusive** 

N° 1 DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE



